

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

## À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



30 1/20



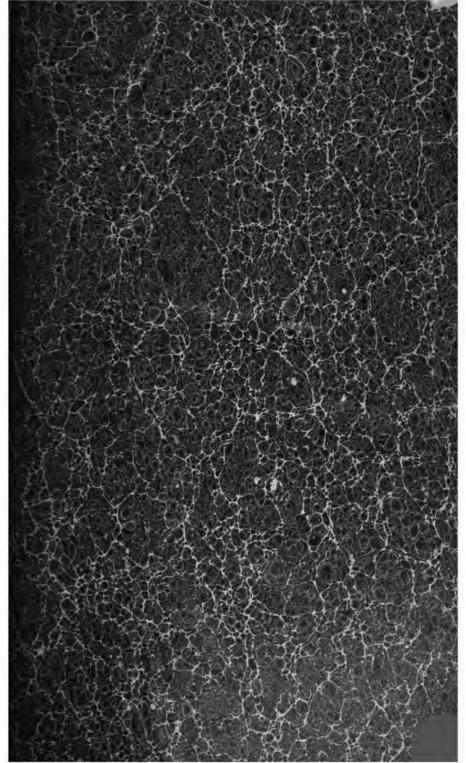

# BIBLIOTHEQUE

## UNIVERSELLE

DES

SCIENCES, BELLES-LETTRES, ET ARTS,

FAISANT SUITE

# A LA BIBLIOTHEQUE BRITANNIQUE

Rédigée à Genève

PAR LES AUTEURS DE CE DERNIER RECUEIL.

TOME VINGT-SIXIEME.

Neuvième année.

SCIENCES ET ARTS.

# GENEVE.

Be l'Imprimerie de la Bibliothéque Universette.

Chez Bossange, Père, Libraire de S. A. S. M. et le Duc d'Orléans, rue de Richelieu, N.º 60.

1824.

PT+129,1 1861, Nov. 22.

D. PF+129.1

## MATHÉMATIQUES PURES.

LETTRE AUX RÉDACTEURS DE CE RECUEIL SUR UN PROCÉDÉ GÉOMÉTRIQUE NOUVEAU pour diviser une ligne droite en un nombre donné de parties égales:

Moudon (Canton de Vaud) avril 1824:

### MM.

JE prends la liberté de vous adresser ce court article de mathématiques, en vous priant de l'insérer dans votre Journal, si vous jugez qu'il puisse intéresser quelques-uns de vos lecteurs. Quoique ce soit un sujet fort élémentaire; cependant l'usage frequent qu'on fait de la division de la ligne droite dans les opérations graphiques; et surtout la singularité du résultat auquel je suis parvenu, m'ont paru de nature à piquer la curiosité des amis des sciences exactes.

Veuillez, Messieurs, agréer les sentimens de considération d'un de vos letteurs les plus assidus.

A. Voruz, Ministre, et Principal du Collège de Moudon. Pagelème.

Diviser une droite en un nombre quelconque de parties égales.

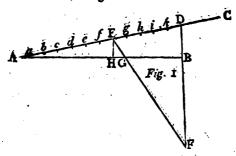

Soit AB (fig. 1) la ligne donnée que l'on veut diviser en

parties égales. De son extrémité A, menons sous un angle quelconque la droite indéfinie AC, sur laquelle nous porterons les parties égales Aa, ab, bc, etc. égales entr'elles, et d'une longueur arbitraire: soit m le nombre des parties qu'on aura portées de A en D. Joignons ensuite les points D et B par la droite DB, que l'on prolongera d'une quantité BF, telle qu'on ait BF=BD×n (n étant un nombre quelconque entier ou fractionnaire). Joignons enfin le point F avec l'extrémité E d'une quelconque des parties que nous avons portées sur AC, et supposons que la droite AE contienne le parties, d'où il résultera que la droite ED contient (m-l) de ces mêmes parties.

substituant cette valeur de BD dans celle de EH, cette dernière deviendra EH=\frac{BF.l}{mn}\ Maintenant, à cause de la similitude des triangles BGF,EGH, on a encore BF:EH::BG:HG, ou, ce qui revient au même, BF:\frac{BF.l}{mn}::BG:HG. Divisant les deux termes du premier rapport par FB, et les multipliant ensuite par mn, la proportion deviendra BG:HG::mn:l, d'où l'on peut tirer (BG+HG):BG::(mn+l):mn ou BH:BG::(mn+l):mn. Substituant dans cette dernière proportion la valeur de BH que nous avons trouvée plus haut, on aura:\frac{AB(m-l)}{m}:BG::(mn+l):mn. Tirant enfin de cette proportion la valeur de BG, qui se trouvera ainsi exprimée au moyen de

AB et des quantités connues m,n,l, on aura  $BG = \frac{AB(m-l)n}{mn+l}$ Voilà la formule générale qui indique le rapport de BG à AB suivant les valeurs particulières que l'on veut donner à l,m,n.

Quoiqu'en variant les valeurs de n, on puisse obtenir des résultats intéressans, nous nous bornerons seulement à examiner la formule dans le cas ou n=1, comme étant celui qui pourra le plus commodément s'appliquer à la pratique. La formule deviendra donc dans cette supposition,

BG= $\frac{AB(m-l)}{m+l}$ . Maintenant si l'on veut diviser AB en 2,3,4,5, etc. et en général en p parties égales, pour que BG soit une de ces parties, il est évident que l'on devra généralement avoir  $\binom{m-l}{m+l} = \frac{1}{p}$  d'où l'on tire successivement (m-l) p=m+l ou mp-l p=m+l et en transposant, p m m p l+l, ou, ce qui est la même chose, m (p-1) = l (p+1), d'où l'on déduit la proportion m:l:(p+1):(p-1). En donnant maintenant des valeurs particulières à p, on verra le rapport qui doit exister entre m et l pour les différens cas qu'on pourra se proposer.—Il faut se rappeler ici que nous avons fait n=1, c'est-à-dire, que la droite BD doit simplement être prolongée d'une quantité égale à elle-même. — Eclaircissons tout

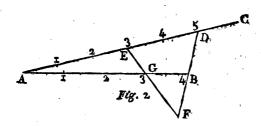

ceci par un exemple particulier, et proposons-nous de diviser la droite AB (fig. 2) en quatre parties égales. La proportion m:l::(p+1):(p-1) deviendra, en faisant p=4.

m:1:15:3; c'est-à-dire, qu'il faut porter cinq parties égales sur AC, et depuis l'extrémité E de la droite DE=2BD mener une droite à l'extrémité E de la troisième des parties portées sur AC; alors la portion BG interceptée sur AB sera la quatrieme partie de cette dernière.



Lorsqu'on veut diviser AB (fig. 3) en un nombre impair de parties égales, et que par conséquent p+1 et p-1 sont des nombres pairs, on peut simplifier le rapport de m à l en divisant par 2, (p+1) et (p-1). Si je devois, par exemple, diviser la droite AB en cinq parties égales, la proportion m:l:(p+1):(p-1) deviendroit m:l:6:4, laquelle se réduit à celle-ci m:l:3:2. Il suffiroit donc de porter sur AC trois parties égales et de mener FE à l'extrémité de la seconde, pour avoir BG, ou la cinquième partie de AB.

La methode que nous venons d'exposer nous paroît avoir quelque avantage sur celles que donne pour le même objet la géométrie élémentaire, c'est d'être un peu plus expéditive, et de ne point exiger la construction des parallèles qui peuvent assez facilement entraîner des erreurs graphiques.

## ASTRONOMIE.

Mémoire sur une nouvelle détermination de la loncitude de Genève; précédé d'un coup-d'œil sur celles qui ont été obtenues antérieurement, par Mr. A. GAUTIER, Dr. ès Sciences de l'Académie de Paris et Prof. d'astronomie dans celle de Genève. (Mém. de la Société de Phys. et d'Hist. nat. de Genève. T. II.) Genève, chez Paschoud, 1824.

(Extrait).

Entre les articles intéressans que, renferme le second volume des Mémoires de la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève qui vient de paroître, celui dont on va lire l'extrait n'est pas un de ceux qui méritent le moins d'attention. Indépendamment de l'importance géographique et astronomique de la détermination qui a fait l'objet du travail du savant auteur de cet écrit, la comparaison et les rapprochemens des résultats qu'il a obtenus par des méthodes très-différentes, donne à la recherche qui l'a occupé un genre d'intérêt spécial qui, sans être étranger au fond même de la question, prend un caractère plus général dans ses rapports avec les degrés de confiance que méritent respectivement ces diverses méthodes, selon que leurs résultats sont de moindres, écasts autour de la quantité moyenne, que l'on considère comme la plus rapprochée de la vérité absolue ou mathématique; venons au fait.

Il n'est aucun de nos lecteurs qui n'ait au moins entendu parler du fameux problème des longitudes, et des grandes sommes promises par le gouvernement anglais pour sa solution, à la mer, dans certaines limites de précision. Sur terre, ce problème a un grand intérêt géographique; mais sur mer, il y va de la perte d'un navire et de plusieurs centaines de braves marins, si l'on est dans l'erreur sur la longitude dans certains parages, et que dans une nuit obscure en se croie encore loin de terre lorsqu'on en est voisin, et qu'on est près d'échouer,

Quelques mots d'explication préliminaire ne seront peutêtre pas inutiles à ceux de nos lecteurs à qui ces matières ne sont pas familières, et qui saisissent volontiers les occasions d'acquérir des notions justes et élémentaires sur quelques objets, qui sont bien du domaine de la science, mais dont elle permet l'accès aux simples curieux munia d'un fil conducteur,

On a pu voir, dans les notions préliminaires données dans notre cahier précédent, à l'occasion de l'opposition de la planète Mars, que la position d'une étoile est déterminée dans la voûte céleste par un cercle qui, partant du pôle, passe par l'astre, et vient tomber perpendiculairement sur l'équateur. Ce cercle est dit horaire; le nombre de ses degrés compris entre l'astre et l'équateur, se nomme la déclinaison, et c'est l'une des deux déterminations nécessaires pour fixer la position de l'étoile; l'autre est la distance du cercle horaire de l'étoile à celui qui tombe sur le point de l'équateur où se trouve le soleil à l'équinoxe du printemps. L'intervalle compris entre ces deux cercles horaires, compté en degrés de l'équateur, ou exprimé en temps, à raison de 15 degrés par heure, se nomme ascension droite; c'est la seconde des deux déterminations, qui, se coupant réciproquement à angles droits, ne laissent aucune équivoque

ni incertitude sur la position de l'astre; car deux étoiles ne peuvent avoir à la fois la même ascension droite et la même déclinaison.

Rien qu'en changeant les mots, ce même genre de détermination s'applique, sur la terre, aux positions géographiques. Les cercles horaires du ciel s'appellent méridiens sur la terre; les déclinatsons célestes, sont les latitudes terrestres, c'est-à-dire les distances des lieux à l'équateur tergestre, comptées sur leurs méridiens respectifs. Enfin, l'ascension droite, dans le ciel, est la longitude sur la terre, c'est-à-dire, la distance du méridien d'un lieu à un méridien de convention appelé premier meridien, et d'où l'on commence à compter les degrés de l'équateur interceptés entre lui et le méridien du lieu. On peut, à volonté, exprimer cette distance en degrés de l'équateur, ou en temps, à raison de 15 degrés par heure, ou 4 min. pour un degré.

Louis XIII avoit ordonné par une déclaration que ce premier méridien, de convention, seroit celui qui passe par l'île de Fer, la plus occidentale des Canaries. Il avoit eu sans doute l'intention de choisir un point tel que toutes les longitudes appartenantes à l'ancien continent se comptassent dans le même sens (de l'est à l'ouest), toutefois non-seulement les Géographes étrangers n'eurent pas égard à son ordonnance, mais les Français eux - mêmes y ont dérogé; et pour eux, aujourd'hui, le premier méridien est celui de l'Observatoire de Paris; pour les Anglais, celui de Londres, ou plutôt de Greenwich; et pour d'autres pays, celui de leur observatoire principal.

Déterminer la longitude d'un lieu, c'est donc établir l'arc de l'équateur compris entre le méridien de cet endroit et celui d'un autre lieu auquel on veut le rapporter. Ainsi la longitude, réduite à sa plus simple et plus juste acception, p'est autre chose que la distance de deux méridiens, celui

qu'on regarde comme premier, et celui du lieu où l'on observe, compté en degrés de l'équateur, ou en temps, selon la proportion indiquée, fondée sur la rotation diurne apparente du soleil.

Et comme, en conséquence de ce mouvement apparent de l'est à l'ouest, le soleil règle le temps et donne successivement midi à tous les méridiens imaginables, le problème de la longitude se réduit à trouver, entre deux méridiens, dont l'un est considéré comme point de départ, combien il s'est écoulé de temps entre les passages du soleil à l'un et à l'autre; et comme c'est ce passage qui règle les horloges, la question se présente plus simplement encore en la bornant à savoir quelle heure chacune des deux horloges marque au même instant donné; la différence du temps indiqué par chacune sera la différence des méridiens, et partant, la longitude cherchée.

On a attaqué ce problème par quatre classes de procédés: 1.º Par un moyen mécanique; 2.º par les observations astronomiques; 3.º par le secours des mesures géodesiques; 4.º par les signaux pyrotechniques. Dans les deux premières classes et dans la dernière, on emploie la mesure du temps; la troisième en est indépendante.

Le moyen mécanique, qui se présentoit le premier à l'esprit, a été le dernier employé, à cause de la perfection qu'il exigeoit dans la machine, perfection à laquelle on n'a pu parvenir qu'après de longues et patientes recherches, et qui est le triomphe de l'horlogerie. Supposons qu'il existe une montre, dont la marche soit parfaitement régulière, un gardetemps, comme on les appelle avec justesse; qu'on la mette sur l'heure comptée au méridien du départ, heure qu'elle conservera toujours si, comme on le suppose, sa marche est uniforme; la différence entre l'heure qu'elle marquera sous un autre méridien, et celle qu'on y compte, au même

instant, aux horloges réglées sur ce second méridien; ce te différence d'heures, disons-nous, sera, immédiatement et sans aucun calcul, celle des méridiens de départ et d'arrivée, ou la longitude cherchée. Vingt mille livres sterling avoient été promises par le Bureau des longitudes de Londres à celui qui résoudroit le problème dans certaines limites de précision; un horloger (Harrison) en approcha assez pour obtenir la moitié de cette récompense; et sa construction des montres marines, perfectionnée par des artistes de plus en plus habiles, est un des procédés employés aujourd'hui avec le plus d'avantage par les marins.

Le procédé astronomique consiste à trouver des phénomènes célestes, les plus instantanées qu'il est possible, et qui soient visibles sous les deux méridiens dont on veut établir la différence de longitude. La différence des heures, minutes et secondes comptées sous ces deux méridiens par les observateurs qu'on y suppose, dans l'instant absolu-etidentique du phénomène, sera la différence en longitude de ces mêmes méridiens, c'est-à-dire la determination cherchée. Sa précision dépendra essentiellement de celle dont l'observation même du phénomène est susceptible; et ces: phénomènes présentent, sous ce rapport, de grandes différences. Les éclipses de lune laissent beaucoup d'incertitude, à cause de la manière vague dont la pénombre termine le bord de l'ombre de la terre; celles de soleil sont plus précises par leur nature, mais on manque souvent l'instant du premier contact des bords de la lune et du soleil, par l'ignorance du point précis où il aura lieu; les éclipses des satellites de Japiter laissent, à raison de la diminution ou augmentation graduée de lumière à leur entrée ou à leur sortie de l'ombre. de la planète, une incertitude de quelques secondes. De tous ces phénomènes les plus instantanées sont sans contredit les occultations des étoiles par la lune; mais la parallaxe

keur ôte le mérite de la simultanéité réelle pour les observateurs qui les voyent; il faut y remédier par un calcul assez long et compliqué. Enfin, tous ces phénomènes étoient trop rares pour les besoins des navigateurs; on y a trèsingénieusement suppléé par des phénomènes artificiels, c'està-dire par des distances angulaires apparentes de la lune aux étoiles, calculées d'avance de trois en trois heures pour un méridien donné, et qu'on observe à la mer, au moyen de l'admirable mécanisme des instrumens de réflexion, par lesquels on amène et on maintient dans une même lunette malgré les mouvemens du navire, la lune et l'étoile dont on veut observer la distance apparente, pour la comparer à celle calculée d'avance au méridien du départ; calculs préparés au moins trois ans à l'avance pour les navigateurs qui entreprennent de longs voyages.

Le procédé que nous avons appelé pyrotechnique n'est applicable qu'aux localités terrestres respectivement visibles. On y établit des observatoires temporaires suffisans pour régler la marche des pendules. On observe de chacune de ces stations, des signaux à feu instantanées, produits par l'inflammation d'une certaine quantité de poudre à canon; et la différence des temps marqués dans chaque observatoire à l'instant, simulanée pour tous, où l'éclair artificiel a paru, donne immédiatement leur différence de longitude.

Enfin, le procédé géométrique ou plutôt géodésique, consiste à lier par une série de triangles rigoureusement orientée, les deux stations dont on veut déterminer la différence de longitude. On obtient ainsi l'arc du parallèle terrestre compris entre les méridiens qui passent par les deux stations; et d'après les dimensions et la figure de la terre, actuellement assez bien connues, le rapport de cet arc à la circonférence entière du parallèle donne la différence en longitude des lieux d'observation.

Toutes ces méthodes (à l'exception des distances lunaires) ont été tentées avec plus ou moins de succès, dans la détermination qui fait l'objet du Mémoire de notre collègue, celle de la différence de longitude des observatoires de Paris et de Genève. Le récensement et la comparaison des résultats, que nous allons classer, non pas précisément dans l'ordre de son travail, mais dans celui de l'exposition sommaire qu'on vient de lire, donnera la mesure approximative du degré de confiance que chacune des méthodes mérite, selon les circonstances; et de celui qu'on peut accorder à la conclusion tirée de leur ensemble.

Le procédé mécanique, la montre marine, n'a été employé qu'une fois. En 1787, Mr. le Baron de Zach passa à Genève, muni d'une montre marine, réglée à Londres une année auparavant; il en compara le temps avec celui de la pendule de l'observatoire, et elle lui donna 15', 11" pour la différence des méridiens de Paris et Genève. On verra bientôt que cette quantité différoit assez peu de celle qu'on a lieu de croire la véritable. Elle supposoit la différence des méridiens de Paris et Greenwich = 9'. 16".

Passant aux procédés astronomiques, nous omettons de rappeler d'anciens résultats d'observations d'éclipses, recueillis par l'auteur, comme objets de recherches historiques; et nous commençons à la série d'observations faites de 1771 à 1780 par seu MM. Mallet, J. Trembley et par nous-mêmes, sur les immersions et émersions du premier satellite de Jupiter. En voici les résultats.

Différ. des mérid. entre Paris et Genève.

D'après 24 émersions..... 15 11, 1 D'après 24 émersions..... 15 18, 4

Moyenne .... 15 14,75 à l'est de Paris.

Postérieurement à cette époque (en 1782), Mr. Mallet ayant transporté ses instrumens à sa campagne (Avully) 36" de temps à l'ouest de Genève (1), y observa encore quelques éclipses de satellites. La moyenne de quatre immersions et de quatre émersions du premier, comparées avec les observations correspondantes faites à Paris, Greenwich, et Marseille, donne 15' 17",45 pour la longitude de Genève; détermination qui diffère de 2",7 de la précédente, et qui se rapproche beaucoup de celle que l'auteur a finalement adoptée.

Nous allons présenter en un seul tableau les résultats divers, fournis par les procédés que nous rapportons aux méthodes astronomiques.

Tableau des divers résultats sur la longitude de Genève; obtenus des observations astronomiques de différens genres.

Les éclipses du premier satellite de Jupiter

|                                                | m  | . 8.  |
|------------------------------------------------|----|-------|
| de 1778 à 1780, donnent                        | 15 | 14,75 |
| Celles de 1783 à 1785                          | 15 | 17,45 |
| L'occultation d'Aldebaran, de 1774             |    |       |
| La fin de l'éclipse de soleil de 1778, d'après |    |       |
| Lexell et Oriani                               | 15 | 16, 6 |
|                                                |    |       |

<sup>(1)</sup> Cette différence en longitude des deux observatoires avoit été déterminée par une triangulation que nous avions faite et communiquée à Mr. Mallet. Mr. De Lostende, officier d'Etatimajor distingué, ayant été appelé dans une triangulation exécutée en 1818 et 1819 aux environs de Genève, à lier de nouveau l'observatoire d'Avully avec celui de cette ville, a trouvé, toutes corrections faites, 36"06 pour leur différence de longitude, quantité qui ne différe que de  $\frac{6}{100}$  de seconde de celle que notre triangulation avoit donnée. (R)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | . : | 5. |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|---|
| L'emersion de , du Scorpion, de 1778                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 | 22, | 4  |   |
| L'emersion de v du Cancer, de 1779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 | 6,  | 8  |   |
| L'occultation de ø du Sagitaire, 1785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 | 16  |    |   |
| des Gemeaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 | 13  | _  | • |
| Le passage de Mercure sur le disque du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |    |   |
| Soleil en 1786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 17  | •  |   |
| and the second of the second o |    | -   |    | - |

Resultat moyen entre les neuf précéd. 15 15,44

Nous arrivons à la troisième classe des procédés propres à donner avec précision les différences de longitude, c'està-dire, la détermination des distances, de l'est à l'ouest, des stations extrêmes d'une triangulation géodésique, dirigée dans ce but.

Nous avions rendu compte dans la Bibliothèque Britannique Vol. XLI p. 305 - 323, de l'application des travaux géodésiques exécutés dans la partie orientale de la France, et occidentale et limitrophe de la Suisse, par Mr. le colonel Henri et le capitaine Delcros, au moyen desquels le clocher du Temple de St. Pierre, de Genève, et l'Observatoire (par un triangle subsidiaire) se trouvoient liés à la tour de la cathédrale de Strasbourg par une chaîne de douze grands triangles, dont les trois angles ont été observés par quarante à cent duplications, au moins, avec un cercle de Borda, de dix-huit pouces de diamètre. Cette chaîne étoit appuyée sur une base de plus de dix mille toises, mesurée près d'Énsisheim en Alsace, avec des règles de platine envoyées par l'Institut de France; la chaîne sut orientée par l'azimuth de l'un des côtés (Strasbourg, Donon) déterminé par une suite de séries angulaires entre le signal de Donon et l'étoile polaire, observées de jour.

Cette dernière valeur n'a surpassé la moyenne précédente, entre neuf résultats, que d'environ une demi-seconde.

Le résultat donné dans la Bibl. Brit. n'étoit que de 15'14,"4, parce qu'on n'avoit pu y faire entrer, pour la longitude de Strasbourg, qu'une valeur provisoire; mais le résultat qu'on vient de donner est celui-là même qui existe consigné dans les registres du Dépôt de la guerre à Paris, où la longitude de la station de Genève est portée à 3° 48'51", ce qui donne 15' 16",05 pour celle de l'Observatoire, en temps.

Une circonstance accidentelle nous a fourni, il y a moins de deux ans, l'occasion d'obtenir une détermination nouvelle de la longitude de l'Observatoire, en liant cette station par des signaux de poudre enslammée, avec un système de triangles dans lequel sont compris les Observatoires de Milan et de Turin. Nous ne saurions mieux faire pour exposer clairement le but et la marche de cette opération que d'emprunter les expressions de l'auteur du Mémoire.

« Ce fut, dit-il, vers la fin de l'été de 1822, que des Commissaires français et italiens se réunirent à Chambéni, chargés par leurs Gouvernemens respectifs de compléter, par des opérations astronomiques, la liaison des grandes triangulations de France et d'Italie, pendant que des Ingénieurs piémontais et autrichiens en exécutoient chacun de leur côté la jonction géodésique, à travers les montagnes de la Savoie. Ces Commissaires étoient Mr. Carlini, l'un des Directeurs de l'Observatoire impérial et royal de Milan; Mr. Plana, astronome royal à Turin; Mr. le colonel Brousseaud, du Corps royal des Ingénieurs-géographes français; et Mr. Nicollet, astronome adjoint à l'Observatoire royal de Paris.»

» Le

Le but scientifique et principal de ces opérations, pour lesquelles ces Commissaires ont été munis de tous les moyens nécessaires, et spécialement d'instrumens des plus habiles artistes, est, en rattachant les triangulations l'une à l'autre, géodésiquement et astronomiquement, de déduire de là finalement la longueur et l'amplitude de l'arc terrestre de longitude, de près de quinze degrés et demi, compris entre les rives de l'océan Atlantique et celles de la mer Adriatique, depuis les environs de Bordeaux jusqu'à Fiume en Istrie; et d'en conclure par conséquent la courbure de la terre dans le sens des parallèles, où elle n'a pas encore été suffisamment déterminée, sous le parallèle de 45° moyen entre le pôle et l'équateur.»

» La proximité de Genève de ce parallèle, et sa liaison avec le rézeau trigonométrique de l'Est de la France rendoient convenable qu'on la rattachât à cette opération. Mais cette adjonction étoit surtout importante pour nous, en nous permettant de lier à la fois notre position en longitude à celle des principaux observatoires de France et d'Italie, et de coopérer en quelque manière à un aussi beau travail, confié à des mains si habiles.»

» Aussi acceptames-nous avec empressement, Mr. Pictet et moi, l'obligeante invitation que Mr. Nicollet voulut bien nous venir faire lui-même à Genève, de nous joindre à la Commission, et de nous rendre à la conférence de Chambéri pour assister à la détermination du plan de campagne définitif.

»Les astronomes Italiens avoient déjà mis la main à l'œuvre l'année précédente, én établissant un petit observatoire
près de l'hospice du Mont-Cenis, et en déterminant, à
l'aide de signaux de seu donnés sur la montagne de Roccamelone (Roche-melon) élevée de 1792 toises au-dessus de
la mer, et distante de Milan de 86000 toises, la disserence
Sc. et Arts. Nouv. série. Vol. 26. N.º 1. Mai 1824.

de longitude entre l'observatoire du Mont-Cenis et celui de Milan par trois séries consécutives de dix signaux, dont les résultats moyens s'accordoient entr'eux à deux ou trois dixièmes de seconde près. Il ne restoit donc plus qu'à lier la station du Mont-Cenis avec l'une de celles de la grande triangulation du centre de la France, dans le sons des parallèles, exécutée en grande partie par le colonel Brousseaud lui-même, et poussée d'un côté jusques à l'ocean Atlantique, et de l'autre jusqu'au Mont Colombier. Cette montagne est située en France près des bords du Rhône audessus de Culles et de Seyssel, vers l'extrémité méridionale de la chaîne du Jura; et sa sommité, élevée d'environ 800 toises sur la mer, se trouve par un hasard singulier, et heureux pour nous, visible de Genève par-dessus une échancrure naturelle de la chaîne du Mont de Sion, près de l'endroit où elle s'unit à celle du Vuache. »

» Il fut arrêté; 1.º Que MM. Plana et Carlini s'établiroient, le premier sur le Mont-Cenis, et le second sur le Mont-Co-lombier, et qu'ils y observeroient simultanément l'un et l'autre, les signaux de feu à poudre allumés par un officier, muni d'un chronomètre, sur le Mont Tabor en Maurienne, élevé d'environ 1600 toises au-dessus du niveau de la mer, et situé de manière à être visible à la fois du Colombier et du Col de la Rella près du lac du Mont-Cenis.»

une montagne d'Auvergne appelée le Puy d'Isson, près d'Issoire, l'une des stations de la triangulation française, et y observeroient, conjointement avec Mr. Carlini au Colombier, des signaux de feu du même genre que les premiers, donnés sur la montagne de Pierre sur Autre, près du Mont Brison en Forez.»

»3.º Que Mr. Carlini seroit encore allumer, près de son

observatoire du Colombier, de pareils signaux, qui seroient observés par lui, ainsi que par nous, à Genève.»

»Nous jouissions en cette occasion d'un grand avantage comparativement aux autres observateurs, celui d'opérer dans notre observatoire, où nous avions une pendule et une lunette méridienne tout établies, avec lesquelles nous pouvions déterminer le temps absolu, et des lunettes achroma-tiques que nous pouvions fixement diriger sur le Colombier pour y observer chacun des leux, dont nous connoissions l'époque d'avance par le programme, dont on nous avoit remis une copie. Nous eumes de plus un temps très-favorable pendant les cinq jours où les signaux furent donnés, du 3 au 7 septembre. Ils le furent, au nombre de six chaque four, de trois en trois minutes, depuis huit heures cinquante-une minutes, jusqu'à neuf heures six minutes du soir; et, quoique chacun ne fût que d'une hvre de poudre, plusieurs personnes les distinguèrent très-bien à la vue simple, malgre la distance d'environ 24000 toises qui nous séparoit d'eux. »

»Nous étions trois à les observer, Mr. le Prof. Pictet, son petit-fils (Mr. Ed. Prevost) et moi. Le premier, avec une lunette de nuit (soit chercheur) de neuf lignes d'ouverture grossissant vingt fois seulement, mais d'une grande clarté, le second avec une lunette de Dumotiez de vingt-sept lignes d'ouverture, grossissant cinquante sois; et moi avec ma lunette de Dollond, de trois poucés et demi d'ouverture, et avec un grossissement de soixante et douze sois. Un compteur placé à côté de notre pendule de temps moyen, de Shelton, et hien réglé sur elle, nous permettoit, à tous trois, d'entendre distinctement battre les secondes, et nous écrivions immédiatement et sans nous les communiquer, les instans de l'appasition des signaux, qui étoient presque instantanées, à mesure que chacun de nous les observoit.»

L'auteur présente toute la suite de ces observations dans un tableau qui en renferme trente. On y voit que les instans déterminés par les trois observateurs sont en général bien d'accord, et que leur moyenne ne diffère de chacun d'eux que de quelques dixièmes de seconde.

÷.

Les temps observés étoient ceux de la pendule; l'auteur entre dans tous les détails des corrections nécessaires pour le convertir en temps moyen absolu. Il résulte de ce travail, pour le dire en passant, que la marche de la pendule ne s'est écartée de celle du temps moyen que de quelques dixièmes de seconde pendant tout le cours de nos observations, en restant d'ailleurs uniforme dans sa marche.

« Pouvant alors, continue l'auteur, réduire en temps moyen absolu de notre observatoire les instans des signaux, j'avois complété le travail relatif à notre station. Mais, avant d'en tirer quelque résultat utile pour nous, il falloit d'abord les comparer à ceux des mêmes signaux observés par Mr. Carlini, au Colombier, à défaut desquels tous les nôtres n'eussent servi à rien. Il falloit aussi connoître, d'un côté, le résultat des observations du Tabor et de la Roche-melon, pour compléter la liaison en longitude de notre Observatoire avec celui de Milan; et de l'autre, la position du Colombier, résultant des opérations françaises, pour exécuter la même liaison par rapport à l'Observatoire de Paris, auquel se rattachent les stations du centre de la France par l'intermédiaire de la chaîne des triangles de la méridienne. »

Grâces à l'empressement obligeant que MM. Carlini, Plana et Nicollet ont bien voulu mettre à nous communiquer leurs observations et leurs calculs; il résulte en particulier de ceux de Mr. Carlini, que nous avons eu vingt-quatre observations de signaux saites de part et d'autre par trois personnes, et dont la moyenne générale, 1'35",29 ne dissère que dans un seul cas d'environ un

tiers de seconde des résultats moyens de chacun des quatre jours qui les comprennent. Mr. Carlini a éliminé les observations du 4, ou du premier jour, n'ayant pu, à cette époque, déterminer la marche de sa pendule et le temps de son observation d'une manière assez sûre. Et à l'occasion du travail particulier de cet astronome, celui de Genève ajoute la remarque suivante.

« Si l'on réfléchit, dit-il, que ces observations au Mont Colombier se faisoient dans un observatoire à peine bâti, avec de petits instrumens portatifs et avec une pendule exposée à tous les inconvéniens de la pluie, du vent, de la poussière; avec une mire méridienne peu solide, que les bergers du voisinage, d'accord avec leurs vaches, s'amusoient souvent à renverser, et avec des coups de vent qui obligeoient quelquesois à se traîner par terre pour pouvoir passer d'un endroit à l'autre sans risquer d'être enlevé; si l'on ajoute que tandis que dans chacune des autres stations on n'avoit à diriger son attention que sur un seul point, Mr. Carlini avoit dans la sienne, outre les observations astronomiques. des séries consécutives de signaux de feu à observer sur trois points différens, on concevra une haute idée de la sagacité et de la courageuse persévérance de l'astronome qui est parvenu à des résultats aussi exacts.»

Il est temps d'arriver, nous-mêmes, à ceux que nous cherchons; c'est-à-dire, la longitude de l'Observatoire de Genève à l'est de Paris, déduite de la différence de longitude avec les Observatoires de Milan, et de Turin, déserminée par la combinaison des opérations géodésiques et pyrotechniques; en partant ensuite de la position connue de ces Observatoires relativement à celui de Paris; en voici l'abrégé.

La, moyenne des vingt-quatre résultats d'observations de signaux à poudre observés au Mont Colombier et au Mont-

College Brown

Cenis, a donné 4'42" 61 pour la quantité dont l'observatoire du Colombier est à l'ouest de celui du Mont-Cenis.

La différence de longitude entre l'hospice du Mont-Cenis et l'Observatoire de Milan, déterminée par des signaux à feu en 1821, et communiquée par Mr. Plana, est de 9'1",2. Si donc, on ajoute ces deux dernières valeurs et qu'on re-' tranche de leur somme la différence des méridiens du Co-' lombier et de Genève rapportée tout-à-l'heure (1'35",29), on aura 12'8",52 pour la différence des méridiens des Observatoires de Milan et Genève; et prenant 27'25", pour celle entre Milan et Paris, telle qu'elle est généralement adoptée, on trouve, pour la longitude de Genève à l'est de Paris, 15'16",48 d'après la partie austro-sarde du système général d'opérations.

Différence o' o'',12

La différence des deux résultats n'est que de douze centièmes de seconde de temps, soit environ 2" de degré.

Si l'on écarte des neuf résultats fournis par les diverses classes d'observations de Mr. Mallet, celui tiré de l'occulta-

tion de v du Cancer, qui s'éloigne de la moyenne de plus de huit minutes et demie, et dont cet astronome n'avoit pas cru devoir faire usage, la moyenne de ses observations donne alors 15' 16",52; quantité bien rapprochée des deux précédentes; et la moyenne générale des quatre déterminations différentes, obtenues par des méthodes et des opérations très-variées, donne 15' 16",35 de temps, soit 3°. 49'. 5",35 pour la longitude de l'Observatoire de Genève à l'est de Paris.

« En attendant des déterminations ultérieures, dit modestement (et peut-être ambitieusement) notre savant collègue, je crois qu'on peut adopter, en nombres ronds, 15' 16", soit 3°. 49, pour la longitude de l'Observatoire de Genève à l'est de Paris; et cette valeur n'est inférieure que d'une seconde à celle donnée depuis 1812 pour cet élément dans la Table des positions géographiques de la Connoissance des temps.»

On apprend avec satisfaction dans la dernière partie du Mémoire, dont nous regrettons que l'espace ne nous permette pas de donner l'extrait, que MM. le colonel Brousseaud et Nicollet chargés de continuer dans le courant de l'été dernier leurs opérations astronomiques sur la ligne du parallèle moyen dans le centre de la France, les ont heureusement complétées, en les poussant jusqu'aux bords de l'océan Atlantique dans la petite ville de Maremmes, où ils ont établi un observatoire, et placé un cercle répétiteur de Gambey, de dix-huit pouces, ainsi qu'une lunette méridienne de quatre pieds, du même artiste, avec une mire méridienne à environ 11000 mètres de distance, éclairée de nuit, pour servir à orienter toute la chaîne trigonométrique.

MM. Brousseaud et Nicollet ont constaté de plus en plus, dans le cours de ces pénibles et importans travaux, que la quantité de poudre nécessaire aux signaux étoit bien moins considérable qu'on ne l'avoit d'abord jugé nécessaire. Ils ont

vérifié, par exemple, que, pour une distance de trente à quarante lieues, il suffit d'un quart à une demi-livre; qu'à la distance de dix lieues on observe parfaitement, à l'œil nu, la lumére produite par l'inflammation d'un demi, et même d'un quart d'once; et même qu'on voit à l'aide d'une l'unette de nuit, les éclairs résultant de la combustion de l'amorce d'un fusil: « résultats (remarque l'auteur) d'autant plus intéressant pour la géodésie et pour l'astronomie, que plus la quantité de poudre est réduite, plus l'inflammation se rapproche d'être sensiblement instantanée. »

«Il est sort à désirer (ajoute-t-il en terminant) que cette belle opération soit bientôt complètement achevée aussi en Lombardie, jusqu'à Fiume, et qu'elle soit ensuite promptement publiée. Car, on pourra en tirer des conséquences du plus haut intérêt pour la théorie de la figure de la terre. On pourra constater si, comme cela est probable, cette figure est scirculaire, dans le sens des parallèles; et, dans le cas où elle présenteroit des irrégularités, on pourra déterminer, par l'évaluation astronomique des arcs partiels de longitude, dans quelles parties de l'arc total elles ont lieu.»

## PHYSIQUE.

On some Thenomena, etc. Sur quelques phénomènes relatifs à la formation de la rosée sur les surfaces métalliques.

Par G. Harvey. (Journ. de l'Institution Royale de Londres.

Avril 1824).

(Traduction.)

Entre les faits curieux mis au jour par le Dr. Wells, dans son intéressant Essai sur la rosée, on peut se rappeler que, si une substance métallique est fortement attachée à un corps, de quelque épaisseur, qui attire puissamment la rosée, la tendance du métal à provoquer le dépôt de l'humidité sur sa surface, au lieu d'être augmentée par cette circonstance, en est diminuée, pourvû que le métal recouvre en. totalité la surface superieure du corps auquel on l'a rendu adhérent. Il a prouvé ce fait par l'expérience suivante. Il assembla en forme de croix deux bandes de bois très-léger, chacune de quatre pouces de long, un tiers de pouce de large, et un dixième de pouce d'épaisseur, et il colla sur l'une de ses faces la surface non métallique d'un morceau carré de papier doré. Il exposa la surface métallique dans une nuit claire et humide, à l'influence de la rosée, en suspendant horisontalement cette croix à six pouces du sol; et il trouva au hout de quelques heures, que les portions du papier métallique, qui n'étoient pas en contact avec le bois, avoient de petites gouttes de rosée à leur surface, tandis que celles. qui le touchoient étoient demeurées parsaitement sèches.

En répétant cette expérience, j'ai employé des papiers dorés et argentés, attachés à des montures de formes diverses; et en variant mes essais dans des circonstances atmosphériques différentes, j'ai découvert quelques phénomènes intéressans qui me semblent mériter l'attention des physiciens.

Les carrés métalliques étoient quelquesois suspendus à une certaine distance (de quelques pouces) au-dessus du sol; d'autresois on les posoit sur du verre, ou sur un gazon récemment fauché; on désignera chacune de ces dispositions dans le détail des expériences suivantes.

Il faut une certaine persévérance lorsqu'on se propose d'étudier les phénomènes qui ont rapport au dépôt de la rosée sur la surface des métaux polis; car ce n'est que rarement que les circonstances de température et d'humidité permettent qu'elle se dépose avec quelque promptitude. Il sembleroit, que non-seulement la dépression de la température, et la présence de l'humidité dans la couche inférieure doivent être considérables, mais que les dimensions du métal en superficie, ont aussi une influence sur le dépôt de l'humidité. La différence qui existe sur ce point entre le verre et les metaux polis est très-remarquable. Lorsqu'on présente à un ciel serein et calme une petite surface de verre, cette surface se couvre aussi promptement d'humidité que celle d'un morceau des plus grandes dimensions; mais on rémarque que des métaux de même espèce (de l'étain poli par exemple) sont quelquefois plus vite humectes lorsqu'ils sont grands que lorsqu'ils sont petits ; tandis que, dans circonstances, une petite surface est couverte d'un depôt abondant de rosée, et une grande conserve pendant toute la nuit sa sécheresse et son brillant. Je crois utile de faire préceder ces remarques, afin que ceux qui entreprendront des expériences sur ce sujet intéressant, n'ignorent point les desappointemens auxquels ils sesont probablement exposés dans le cours de leur recherche.

Chaque fois que les carrés de papier argenté étoient exposés à la rosée, on remarquoit que la première apparition de l'humidité avoit lieu aux angles des portions triangulaires du papier qui n'étoient pas en contact avec le bois; les gouttes étoient très-petites, et visibles seulement à la loupe. A mesure que la rayonnance des surfaces métalliques étoit favorisée par la sérénité du ciel, les gouttes augmentoient en nombre et en volume, tandis que d'autres petites gouttes commençoient à se déposer sur les bords du carré; de manière que, dans l'intervalle de trois heures, les gouttes se trouvoient distribuées de la manière suivante : si l'on se figure le papier posé sur la croix, de manière que les deux branches de celle-ci coïncident avec les deux diagonales du carré, les gouttes se trouvoient sur les bords du papier, contigus aux quatre extrémités de la croix, et aussi vers le milieu de chacun, mais toujours sur le bord.

Il étoit fort intéressant d'observer pendant le dépôt successif de l'humidité, que les particules se déposoient sous forme triangulaire, conformément aux quatre triangles rectangles que présentoit la division du carré de papier, par la croix à laquelle il étoit superposé. Il en étoit ainsi, même lorsque les triangles pouvoient être considérés, à raison de leur petitesse, comme presque élémentaires. Et, dans la dernière observation, lorsque le maximum de la rosée avoit été déposé, les figures triangulaires étoient parsaitement terminées, leurs hypothénuses étoient les bords même de la surface métallique; et les bases et leurs perpendiculaires étoient respectivement parallèles aux bras de la croix. Et l'accumulation graduée de l'humidité dans les petits segmens dont les cordes coincidoient avec les bords du métal, présentoit le même caractère progressivement uniforme; les guttules, à mesure qu'elles augmentoient en nombre et en grosseur, donnoient un contour curviligne élégant aux figures qu'elles formoient. Les portions du papier en contact avec la croix ne montroient point de rosée; leur contact avec le bois paroissoit avoir empêché tout dépêt de rosée à leur surface; fait qui confirme l'observation du Dr. Wells.

Dans une autre nuit très-favorable à la formation abondante de la rosée, son dépôt ne se bornoit pas aux petits espaces triangulaires et curvilignes dont on vient de parler, mais il s'étendoit sur toute la surface, excepté les parties en contact avec le bois. La surface métallique montroit une portion sèche, avec des bords bien terminés, et qui ressembloit au signe algébrique +, et quatre triangles de rosée formés de globules admirablement distincts, mais qui diminuoient graduellement en grosseur, à partir des bords du papier jusqu'aux sommets des triangles. Pour les voir le mieux possible, il falloit placér l'œil de manière à recevoir l'impression d'une lumière réfléchie; on voyoit alors les triangles fort à leur avantage; les innombrables sphérules de rosée présentoient un contraste frappant avec la surface nue et polie de la croix.

Dans la même nuit, une semblable surface de papier doré, exposée de même, présenta une apparence assez ressemblante à
celle de la première expérience avec le papier argenté; à la
différence que la rosée s'étendoit un peu plus avant, depuis
le milieu des bords vers le centre; mais on n'y remarquoit
pas cette uniformité, qui distinguoit le résultat de l'expérience précédente; elle annonçoit seulement une tendance à
en approcher.

Dans la nuit suivante on exposa à la rosée deux portions de papier argenté appliquées, l'une sur un cadre triangulaire, l'autre sur un cadre carré, qu'elles ne débordoient pas. Dans la première, la rosée couvrit uniformément la surface

triangulaire comprise en dedans du cadre, mais sans la portion garantie par le cadre. On mit sous le milieu du papier carré une petite rondelle de bois de même épaisseur que le cadre; et quoique soute la surface de ce carré non garnie de bois en dessous fût couverte d'une forte rosés, la portion correspondante au cadre, et à la rondelle de bois; en étoit absolument exempte.

Dans le cours de ces expériences, j'avois eu de fréquentes occasions de remarquer que le papier argenté provoquoit plus promptement et en plus grande abondance le dépôt de la rosée que celui qui étoit doré. L'un des premiers jours d'avril, à 9 h. du matin, j'établis sur l'herbe verte un grand carreau de verre sur lequel je poszi les carrés de papier doré et argenté, fixés à leurs croix respectives. Le ciel étoit fort serein, le temps parsaitement calme, et tout présageoit une rosée abondante. Le lendemain, à six heures du matin, le gazon étoit couvert d'une épaisse blanche gelee, et l'humidité qui s'étoit déposée dans la nuit sur les deux faces du verre, y formoit deux couches de glace transparente. Quant aux carrés de papier, celui qui étoit doré se trouva à six pieds de distance de l'endroit où on l'avoit placé, ( sans doute par l'effet de quelque coup de vent), le côté métallique étoit en contact avec le gazon, et lorsqu'on le releva il présentoit quatre beaux triangles complètement enduits de particules innombrables de rosée gelée. Les parties du métal qui avoient leurs surfaces inférieures en contact avec le bois, montroient la croix parsaitement dessinée, et le contraste entre les triangles couverts de cristaux et la surface dorée de la croix étoit d'un très-bel effet. On remarqua, qu'à mesure que la chaleur croissante de la matinée dissolvoit les cristaux de la rosée l'humidité restoit exclusivement attachée aux mêmes surfaces triangulaires, et que la forme de la croix demeuroit toujours

dessinée. On apercevoit aussi sur le côté non-métallique du papier, des atomes cristallisés qui, en se fondant, avoient une influence sensible sur la rigidité du papier. En examinant le carré de papier argenté qui étoit demeuré sur le verre, on trouva que sa surface métallique ne montroit nulle part la moindre apparence d'humidité.

Au premier aperçu de ce phénomène, on pourroit être tenté de concluré que la rosée se dépose plus volontiers sur l'or que sur l'argent; résultat contraire à ce qui a été précédemment indiqué comme celui d'un nombre d'observations. Mais en examinant de plus près cette anomalie, on est conduit à une explication satisfaisante.

Les apparences du ciel, à l'époque où la surface métallique fut mise en expérience dans la prairie, annonçoient,
comme on l'a dit, un dépôt copieux de rosée; et la gelée blanche du matin indiqua en effet que ce dépôt avoit
eu lieu. La température, l'état hygrométrique de l'air, et
d'autres circonstances encore, sembloient très-favorables à la
formation de la rosée sur les surfaces métalliques; il n'est
pas douteux non plus qu'à une époque quelconque de la
nuit il souffla un vent assez fort pour enlever et porter à
plusieurs pieds le carré de papier métallique et sa croix adhérente; ces circonstances peuvent suffire à expliquer l'anomalie.

Et d'abord, il est probable que dans la première partie de la nuit la rosée fut déposée en quantité suffisante pour couvrir les quatre triangles sur chacune des surfaces métalliques. On peut présumer que ce dépôt eut lieu avant que la température de la couche inférieure de l'air, en contact avec ces surfaces, fût descendue jusqu'au terme de la congélation. Le vent déplaça le papier doré et mit sa surface métallique en contact avec le court gazon, dont la température avoit été préalablement abaissée jusqu'au degré de la

congélation. Cette température fit cristalliser les gouttelettes de rosée déjà déposées sur la surface des triangles, tandis que la croix conserva tout son lustre. Le même vent dissipa l'humidité qui s'étoit déposée sur la surface du papier argenté. Le Dr. Wells avoit déjà remarqué que « la rosée qui s'est formée sur un métal, disparoît souvent, tandis que d'autres surfaces voisines demeurent; humides. » Il est possible que la brise eût duré toute la nuit, et empêché ainsi la formation d'une rosée nouvelle sur la surface argentée. mais qu'elle eût permis en même temps que l'humidité se déposat sur la surface non-métallique du papier doré; car . le papier blanc est mis par Mr. Wells au nombre des substances qui produisent, plus de froid que la laine. Ou bien la brise peut avoir cessé, et les circonstances de température être devenue telles, qu'elles ont permis le dépôt de la rosée sur le côté blanc du papier doré, mais non sa réapparition sur le papier argenté.

Le Dr. Wells a aussi remarqué, que «lorsque la rosée se forme sur un métal, elle ne fait que ternir le lustre de sa surface; et que, lors même qu'elle est assez ahondante pour se former en gouttes, elles sont presque toujours petites et distinctes.» Cette observation n'est pas toutà-fait générale, car j'ai remarqué dans les nuits plus froides que d'autres, et lorsque l'humidité de l'air est considérable, que les gouttelettes de rosée déposées sur les métaux, atteignent un assez grand volume; j'ai vu même des surfaces d'étain polies, complètement enduites d'une couche continue d'eau produite par la réunion des innombrables particules de la rosée.

On mit un soir sur un grand carreau de verre des carrés égaux de plomb, de zinc, de laiton, de cuivre, et d'étain, dont les bords linéaires étoient d'un pouce et demi-Le tout fut soumis à l'influence d'un ciel serein. Le lendemain, au lever du soleil, on trouva des gouttelettes de rosée de diverses grosseurs sur les différentes surfaces. Celles formées sur le plomb étoient les plus grosses, et elles étoient moindres sur les autres métaux dans l'ordre suivant; zinc, laiton, cuivre, et étain; ce dernier n'étoit que terni, quoique l'air fût très-humide. Le laiton tenoit ainsi le milieu entre le plomb et l'étain comme extrêmes.

Toutesois ce rapport entre les dépôts saits sur le plomb et le laiton respectivement, sut changé dans une autre nuit dans laquelle on exposa sur un gazon récemment sauché, des carrés égaux de ces deux métaux : les gouttelettes sur le laiton parurent décidément plus grosses que celles sur le plomb. Comme les plaques de métal étoient les mêmes dans les deux cas, on peut raisonnablement en insérer que la différence des résultats provenoit des substances sur lesquelles les plaques avoient été respectivement placées. On apercevoit sur le zinc une légère trace d'humidité, mais rien du tout sur le cuivre et l'étain.

On eut un exemple de la lenteur avec laquelle l'étain poli permet à l'humidité de se déposer sur la surface lorsqu'on employa comme æthrioscope, d'après le procédé suggeré par le Dr. Wollaston, un miroir conceve d'étain poli. Au moment de l'expérience, le foyer du miroir étoit élevé de vingt pouces au-dessus du sol. La nuit étoit calme, et la rosée se déposoit abondamment sur le verre peu de momens après qu'on l'avoit exposé à l'influence refroidissante d'un ciel serein. A neuf heures du soir, le thermomètre, au foyer de l'æthrioscope, étoit à 46º F., le gazon, à 44º, et l'air (a sept pieds de terre) à 490 1. On faisoit chaque demiheure des observations qui avoient pour objet d'autres phénomènes; mais on n'apercut aucun signe d'humidité sur da surface métallique jusqu'à deux heures après minuit, qu'elle parut legèrement ternie; quoique dans l'intervalle d'autres substances.

substances eussent acquis beaucoup de poids par leur exposition à la gelée. Par exemple, des touffes de laine de douze grains étoient venues à en peser trente. A cette sépoque, le thermomètre, au foyer du miroir, indiquoit une température de 42° + F.; celui sur le gazon, 30°; et celui à sept pieds de terre, 45°. Ainsi, dans l'intervalle de cinq heures, le froid des couches supérieures de l'air ne s'accrus que de 30 1/4, tandis que le gazon perdit par le rayonnement .5°, et l'air, à sept pieds de terre 4° . De deux à trois heures. Je thermomètre demeurant stationnaire, l'humidité avoit sensiblement augmenté sur la surface de l'æthrioscope; et on trouva aussi des augmentations de poids de plusieurs grains sur diverses substances hygrométriques; ce qui prouve que si la température générale demeure stationnaire uprès que la température d'un corps s'est suffisamment abaissée pour permettre le dépôt de la rosée sur sa surface, ce dépôt se continue dans cette circonstance. A quatre heures du matin, la surface du miroir étoit couverte de gouttes visibles; le soleil alloit se lever, c'étoit l'époque du maximum de froid; le thermomètre au foyer d'un miroir étoit à 40°; celui sur le gazon, à 37°; et celui à sept pieds de terre, à 41°; il est bon de remarquer que deux feuilles polies de fer-blanc posées horizontalement sur le gazon ne montroient pas sur leur surface le plus léger signe d'humidité.

Dans une autre soirée qui s'annonçoit comme devant être trèshumide, l'influence du gazon pour provoquer le dépôt de la rosée sur les métaux devint très-évidente. A neuf heures du soir on posa horizontalement sur du gazon récemment fauché de très-près, deux seuilles de ser-blanc poli; l'une, de quatorze pouces, sur dix, et l'autre, de six sur deux; une autre seuille, des mêmes dimensions que la première, sur posée doucement sur de l'herbe haute, qui cédant sous le poids de la seuille la plaçoit d'un pied au-dessous de la Sc. et Arts. Nouv. serie. Vol. 26 N.º 1. Mai 1824.

surface supérieure de cette herbe. A dix-huit pouces du sol, ou à deux pouces au-dessus de la hauteur moyenne de l'herbe, on établit horizontalement tout à côté de la précédente, une seuille de ser-blanc de mêmes dimensions, soutenue par de minces supports. La température de l'herbe, au moment de l'exposition des feuilles métalliques, étoit de 60°F. et celle de l'air de 65°; trois pieds de différence dans l'élévation, en produisoient une de 5º dans la température. A cinq heures du matin le lendemain, on trouva beaucoup de rosée sur l'herbe. Un thermomètre à index placé sur l'herbe courte indiqua un maximum de froid à 520, tandis que celui de l'air, à la hauteur indiquée, avoit été à 60. Ainsi la différence des maxima d'abaissement n'avoit pas été considérable; et le dépôt abondant de rosée sur l'herbe devoit . être considéré plutôt comme le résultat d'une humidité abondante dans l'air, que comme celui d'une grande différence de température.

Les métaux présentèrent les particularités suivantes : les feuilles déposées sur le gazon court montroient, à leur surface supérieure, quelques taches de rosée çà et là; mais rien de régulier ou uniforme; la feuille enfoncée dans l'herbe, à moitié hauteur, étoit couverte dans sa totalité de gouttelettes de rosée fines, mais distinctes; et la feuille élevée au-dessus de cette même herbe étoit parsaitement sèche. Cette différence dans les résultats provenoit, selon toute apparence. de la situation diverse de ces feuilles; la plus élevée n'avoir pas eu sa température abaissée au-dessous de celle de la couche d'air ambiante, pendant la nuit; mais celle enfoncée dans l'herbe avoit dû prendre une température beaucoup plus froide que celle de l'air au-dessus d'elle. L'influence réfrigérante de cette herbe dut s'être communiquée au métal, et en abaissant sa température, y produire le dépôt abondant de rosée. La feuille supérieure n'étant point en contact

avec l'herbe, permettoit à l'air de circuler librement autour d'elle; et ayant elle-même peu de rayonnance, n'atteignoit dans la nuit aucune condition savorable au dépôt de la rosée. Quant à la moindre abondance de ce dépôt sur les feuilles métalliques qui reposoient sur le gazon sauché que sur celle enfoncée dans l'herbe longue, on peut, à quelque egards, considérer ce sait comme une consequence de celui observé par Mr. Six, savoir, que la température de l'herbe courte est' toujours plus élevée que celle de l'herbe longue. L'état de la végétation qui couvre le sol a toujours une grande influence sur la quantité de rosée deposée; et plus cette végétation présente de masse, plus ce depôt y est abondant. On peut considérer ce principe comme une consequence de l'expérience suivante: on exposa deux touffes de laine, égales en volume et en poids, l'une sur du gazon fraichement coupe, l'autre sur un monceau d'herbe récemment fauchce, et à la hauteur de cinquante pouces au-dessus du sol. La première ne gagna que quinze grains de poids dans la nuit, l'autre en acquit vingt-trois.

D'après le principe posé par le Dr. Wells, que « tout ce qui diminue la portion du ciel qu'on peut apercevoir de la surface du corps exposé, diminue proportionnellement la rosée qu'il reçoit » on auroit, ce semble; dû prévoir le contraire de ce qui a eu lieu dans l'expérience citée toutà-l'heure, é'est-à-dire, que le dépôt de rosée auroit du être plus considérable sur la feuille élevée au-dessus de l'herbe que sur celle qui n'avoit de libre que son zénith. Mais la maxime de cet ingénieux physicien doit évidemment être bornée aux cas où les circonstances sont d'aitleurs les mêmes. Par exemple, dans l'une des expériences qu'il a imaginées pour appuyer le principe qu'on vient d'énoncer, il courba une feuille de carton en forme de toit, et la mit sur-dessus d'une toufie de dix grains de laine déposée sur

Ca

l'herbe; une autre tousse semblable, et de même poids, étoit en pleine exposition sans abri. La première n'acquit que deux grains de poids pendant la nuit, la seconde en gagna seize. Dans cette expérience, les circonstances étoient les mêmes, quant au contact avec le gazon, mais il n'en étoit pas ainsi des seuilles de métal; l'une étoit non-seulement en contact avec l'herbe, mais ensoncée dedans; l'autre en étoit ensièrement détachée.

Dans une autre expérience on eut un exemple frappant de la manière graduée dont la rosée se dépose sur le côté métallique du verre doré. Le verre étoit de forme rectangulaire, de six pouces sur quatre. On l'exposa d'abord à l'air, --avec sa surface dorée en-dessus, à six heures et demie du soir, trois quarts d'heure environ, après le soleil couché. L'air étoit serein et fort humide; la rosée s'étoit sormée sur du verre dans un endroit abrité, trois quarts d'heure avant le coucher du soleil; une petite brise se saisoit sentir. La surface métallique n'éprouva aucun changement jusqu'à huit heures, où l'on sperçut de très-légers indices de rosée vers l'un des bords. De huit à dix heures le dépôt s'accrut jusques vers le milieu de la surface, et l'on aperçut des gouttes distinctes sur les autres bords. A mesure que les gouttelettes grossissoient autour des trois bords, de plus petites se déposoient plus près du centre, et on remarquoit qu'elles s'accumuloient avec plus de rapidité dans la direction sous le vent. A onze heures du soir, une portion de la surface métallique, de forme ovale, et qui n'en occupoit pas le milieu, se trouvoit absolument exempte d'humidité. A minuit. la même apparence subsistoit, et les gouttes, au premier bord où elles avoient paru, avoient acquis un diamètre d'un huitième de pouce au moins; et en général celles des angles étoient plus grosses que les autres.

La différence dans les apparences de la rosée lorsqu'elle

se dépose sur le ser-blanc, ou sur le verre, mérite de fixer l'attention, non-seulement lorsque l'humidité ne se cristallise pas, mais aussi lorsqu'elle se gèle. Dans un exemple de ce dernier cas, on pouvoit remarquer un décroissement dans la grosseur des cristaux depuis le bord, jusqu'à la zône sèche et sans nul dépôt, qui entouroit un flocon de laine posé sur le milieu de la feuille de fer-blanc. L'apparence des molécules cristallisées participoit en quelque sorte de l'éclat métallique. Le flocon de laine gagna quatre grains d'humidité entre neuf heures et minuit, et trente-deux de minuit à six heures du matin : c'est-à-dire que dans un intervalle de temps seulement double, il acquit une quantité octuple d'humidité. La laine étoit attachée au fer-blanc par des glacons; et lorsque les rayons du soleil vinrent à tomber sur la surface du metal, les petits cristaux s'en détachèrent et se réunirent entr'eux. La rosée déposée sur le verre, présentoit une apparence fibreuse irrégulière, dont la couleur prenoit la teinteverdâtre du cristal. Les petits glaçons sur le fer-blanc, se déposoient d'abord en façon de rosée, et se geloient avant que les globules se sussent réunis en quantité suffisante pour former une surface cristalline uniforme. Mais la rosée s'étant formée sur le verre dans une période antérieure de la nuit, le dépôt fut assez considérable pour que les globules se mélassent ensemble, et présentassent une couche d'eau à l'action d'un froid suffisant pour geler cette couche de liquide. L'action inégale du verre, combinée avec la loi qui détermine la cristallisation de l'eau, donnoit à la sursace congelée un caractère fibreux très-irrégulier (1). Bientôt

<sup>(1)</sup> Il n'est presque personne qui n'ait eu, soit en voyageant par un froid vif en voiture fermée, soit en regardant aux vitrages des croisées en hiver, l'occasion de remarquer les élégantes ramifications en barbes de plumes que présente la vapeur de la respiration qui se congèle à la surface intérieure du

après que les rayons solaires eurent frappé sur le verre, il se détacha de ses deux surfaces des filamens de glace. Coux qui appartenoient à la surface supérieure étoient de heau-coup les plus épais.

#### CHIMIE.

On the action of Platina; etc. De l'action du platine sur les mélanges d'oxigène, d'hydrogène et d'autres gaz. (Journal de l'Institut. Roy. de Londres, N.º 32) (1).

(Traduction).

On connoît assez généralement la préparation du platine, découverte par Mr. E. Davy et qui entre en ignition lors-

verre. Elles n'offrent aucune régularité, mais des courbures trèsvariées et d'un très-bel effet, souvent rapproché de celui du moiré métallique. Il est difficile d'assigner la cause qui décide dans l'eau, à l'état de vapeur vésiculaire, une cristallisation si différente de celle qu'on remarque dans l'eau liquide. (R)

(1) Nous avons signalé dans le temps à nos lecteurs l'expérience très remarquable du Dr. Döbereiner sur l'ignition du platine spongieux au contact du gaz hydrogène soufié sur lui à froid. Plusieurs physiciens et chimistes se sont empressés de la répéter et de la varier de plusieurs manières; le savant Editeur du Journal de l'Institution royale de Londres a recueilli les principaux résultats obtenus de cette recherche, taut en Augleterre que sur le continent; c'est un service dont nous augmentons l'utilité en empruntant cet article. (R)

qu'elle est mise en contact avec la vapeur de l'alcool. Mr. Döbereiner, en précipitant une dissolution de platine par l'hydrogène sulfuré, et en exposant à l'air pendant quelques semaines le précipité, après l'avoir desséché, a obtenu un sulfure oxidé qui a les mêmes propriétés; et il a trouvé de plus, que ces deux préparations donnoient à l'alcool une attraction pour le gaz oxigène, d'après laquelle, indépendamment du phénomène de l'ignition dont on vient de parler, il se formoit, en même temps, de l'acide acétique et de l'eau. Des expériences ultérieures ont montré que ni l'oxigène ni le gaz acide carbonique n'étoient absorbés par ces deux substances, mais que tous les gaz inflammables l'étoient; et que 100 grains du protoxide de platine (la préparation de Mr. Davy) absorboient de 15 à 20 grains de gaz hydrogène, en portant la substance à l'état d'ignition, et allumant aussi l'hydrogène s'il étoit préalablement mêlé d'oxigène, ou seulement d'air commun. La préparation de platine chargé d'hydrogène, attire promptement autant d'oxigène qu'il peut s'en combiner avec l'hydrogène qu'elle contient, de façon qu'à l'arrivée de l'air commun, son oxigène est incontinent absorbé, et que même il se forme de l'ammoniaque s'il n'y a pas assez d'oxigène pour l'hydrogène uni au platine. Ce métal, immédiatement réduit, perd quelques-unes des propriétés qu'il possédoit, mais il conserve celle de décider la combinaison des gaz oxigène et hydrogène, avec un dégagement de calorique si considérable que l'ignition du platine s'en suit, si l'expérience est conduite convenablement. Mr. Döbereiner en conclut immédiatement que le platine spongieux obtenu en chauffant le muriate ammoniacal précipité, auroit le même effet, et l'expérience confirma la conjecture; elle sut faite le 27 juillet 1823.

Ce chimiste considère ce phénomène comme produit par une influence électrique. Il croit que l'hydrogène et le platine forment une combinaison voltaïque, dans laquelle l'hydrogène représente le zinc. Il obtint un autre résultat remarquable avec le sulfure oxidé de platine; en le mettant en contact avec le gaz oxide de carbone, le volume du gaz fut diminué de moitié, et le résidu fut de l'acide carbonique; il fut donc comme décarbonisé par l'action de la substance solide. Dans un supplément au Mémoire dont ce qui précède est l'extrait, dans lequel Mr. Döbereiner décrit la manière de faire l'expérience par un jet d'hydrogène, il ajoute qu'il a appliqué ce procèdé à la construction d'un appareil nouveau, pour se procurer du feu au besoin.

Dans un second écrit sur cet objet, Mr. D. annonce que l'énergie de l'hydrogène est tellement augmentée par la présence du platine pulvérulent, qu'en peu de minutes il absorbe une partie d'oxigène mêlée avec 99 d'azote ou nitrogène, effet que la plus forte étincelle électrique ne peut pas produire. Dans ces expériences on mêle le platine en poudre avec de la glaise humectée, et on en forme de petites boules de la grosseur d'un pois, qu'on détache et qu'on fait chauffer au rouge. Une de ces boules, qui pèse de deux à six grains, convertit en eau un volume donné de gaz détonnant (oxigène et hydrogène), et on peut l'employer indéfiniment si on la dessèche avec soin après l'opération. Les gaz composés qui contiennent l'hydrogène ne se combinent pas avec l'oxigène lorsqu'on les met en contact avec le platine.

Un jet d'hydrogène dirigé sur le platine précipité de sa dissolution par le zinc, le fait rougir avec pétillement et étincelles; cette poudre est un mélange de platine et de son oxide, et il convertit l'alcool (si l'oxigène est présent) en acide acétique. Le nickel, obtenu de l'oxalate a la propriété de convertir lentement en eau le mélange des gaz oxigène et hydrogène.

MM. Dulong et Thénard ont vérifié l'expérience de l'igni-

tion du platine par le jet d'hydrogène, et ils ont ajouté de nouveaux faits à cette expérience principale. Ils ont remarqué, de même que Mr. Döbereiner, que ce métal, introduit dans un mélange des gaz oxigène et hydrogène, determine la combinaison plus ou moins rapide de ces gaz, quelquefois avec ignition; que le platine, fortement calciné, perd la propriété de devenir incandescent, mais conserve celle de produire une condensation lente dans le mélange gazeux; que le platine très-divisé mécaniquement, à l'état de fil ou de seuilles, n'a pas d'action sensible dans les températures ordinaires; que la feuille très-mince de platine, froissée en globule dans les doigts, agissoit subitement, tandis que cette même seuille roulée sur un cylindre de verre, ou suspendue librement dans les gaz, n'avoit aucune influence et tandis que le platine en fils, en poudre, et en lames, agissoit lentement dans les températures entre 400 et 572 F. (163 5 et 240 R.); que le palladium en seuilles minces agit dans les hautes températures tout comme le platine de même épaisseur. Le rhodium procure la composition de l'eau, vers 464 F. (192 R.) L'or et l'argent en seuilles agissent à une température un peu inférieure à celle du mercure bouillant.

Le contact du platine spongieux procure, dans les températures ordinaires, la formation de l'acide carbonique dans un mélange des gaz oxide de carbone et oxigène; le gaz nitreux est aussi décomposé par l'hydrogène; de même un mélange de gaz oléfiant et d'une dose suffisante d'oxigène, est changé en eau et en acide carbonique, à la température de 572 F. (240 R.)

Ces mêmes chimistes ont observé, que certains métaux ont la propriété de décomposer l'ammoniaque sans absorber ni l'un ni l'autre de ses élémens, à une température dans laquelle l'ammoniaque ne subiroit aucun changement s'il étoit seul. Ainsi 150 gr.

de fil de ser suffisent pour décomposer la presente totalisé d'un courant rapide de gaz ammoniaque, continué pendant huit à dix heures; tandis que trois fois autant de fil de platine ne produisent point le même effet, dans une température même beaucoup plus élevée. Ces résultats dépen+ dent peut-être des mêmes causes, qui font que l'or et l'argent procurent la combinaison de l'oxigène et de l'hydro+ gène, à la température de 572 F. (240 R.); que le platine en masse la décide à 518 (216 R); et le platine spongieux, dans les températures atmosphériques ordinaires. Maintenant, comme le fer sépare si bien les élémens de l'ammonisque, qu'à peine il a quelqu'influence sur la combinaison de l'oxigène et de l'hydrogène, tandis que le platine a des essets précisément contraires, les auteurs sont conduits à supposer que certains gaz tendent à se combiner, et les autres à se séparer, sous l'influence de certains métaux, et que les effets varient comme la nature de chacun. Mais ils ne veulent point avancer de conjectures qui ne soient appuyées de l'expérience.

MM. Dulong et Thénard ont aussi trouvé que le palladium, à l'état spongieux, enslamme, tout comme le platine, le gaz hydrogène; que l'iridium employé dans le même état se réchausse et produit de l'eau; que le cobalt et le nickel en masses, procurent la combinaison des gaz vers 300° F. (119° R.); que le platine spongieux sorme, à sroid, l'eau et l'ammoniaque, avec le gaz nitreux et l'hydrogène; et qu'il agit aussi sur les gaz hydrogène et oxide nitreux, mélangés.

Mr. Hérapath, a fait sur ce même sujet des expériences dont les résultats sont tout-à-fait analogues à ceux qui vienment d'être rapportés. Il a surtout porté son attention sur la température initiale, à laquelle les effets commencent à se manifester; et le résultat de ces expériences sur ce point est, que si les gaz ont une température de de 55° F. (10; R.)

Le platine exige une température de 98° (29 ; R.) pour provoquer leur combinaison.

Mr. Garden, d'Oxford-Street, a trouvé, que la poudre moire composée d'iridium et d'osmium, qui reste au fond de la solution de platine brut par l'acide nitro-musiatique, si on la chausse au souge et qu'on la laisse se restroidir, agit aussi bien que le platine spongieux lui-même. Il a aussi établi, qu'un jet de gaz hydrogène, à la température de la glace sondante, projetté sur le platine spongieux, à cette même température, le fait rougir à blanc très-promptement; et que le gaz s'enslamme; ce résultat, qui ne s'accorde pas avec celui de Mr. Herapath: montre que la limite de température à laquelle le platine spongieux cesse d'agir sur les gaz oxigène et hydrogène mélangés n'est pas encore bien déterminée.

RECHERCHE SUR LE TITANE, communiquée à la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève (Janvier 1823) par Mr. Peschier, Pharmacien, l'un de ses membres. (1)

Le titane se trouvant plus répandu dans la nature qu'on ne l'a cru jusqu'à présent, ses propriétés et ses combinaisons demandoient d'être étudiées avec d'autant plus de soin; tel a été le but du travail dont nous donnons l'extrait.

L'auteur a employé dans ses opérations le titane retiré de l'analyse du rutile de Saint - Yrieix, Département de la

<sup>(1)</sup> Dans la séance de la Société du 20 mai 1824, l'auteur a communiqué des moyens qu'il regarde comme surs et nouveaux, pour distinguer et séparer exactement le titane, des terres, qui ont beaucoup d'analogie avec lui, telles que la silice, l'alumine, et la magnésie. (A)



Haute-Vienne; et en y procédant, il a été obligé d'apporter quelques modifications au procédé suivi par Klaproth, d'apprès lequel des portions de titane, lui auroient très-probablement échappé. Mr. Peschier a reconnu dans ce minéral les composans suivans:

| Peroxide de fer       | 27,5      |
|-----------------------|-----------|
| Oxide de titane       | 71,3      |
| Peroxide de manganèse | 1,2       |
| Soufre                | une trace |

100,0

Il a observé; 1.º Que si après avoir soumis le produit de la fusion du titane avec la potasse, à des lavages suffisans pour emporter le principe alcalin, on les continue, ils bleuissent encore long-temps le papier rouge de tourne-sol, par l'effet de la dissolution d'une combinaison de titane, avec excès de potasse, formée dans l'acte de la fusion.

- 2.º Que l'oxide de titane resté sur le filtre, est une combinaison analogue, dans laquelle le titane se trouve en excès, et joue le rôle d'un acide.
- 3.º Que les lavages du résidu, insolubles dans l'acide hydrochlorique, passent d'autant plus louches au travers du filtre, qu'ils approchent davantage de l'insipidité.

La combinaison du titane avec la potasse, dont nous venons de parler, indiquant dans ce principe l'une des propriétés caractéristiques des acides, l'auteur soumit à l'ébullition, dans de l'eau distillée, quelques onces de rutile porphyrisé; il concentra le liquide, le filtra et obtint une liqueur jaunâtre, qui possédoit les propriétés suivantes. Elle avoit une saveur métallique particulière; elle rougissoit foiblement le papier de tournesol et le décoloroit; elle ne se cristallisoit pas; évaporée, elle déposoit une substance pulverulente, de couleur isabelle, qui se dissolvoit en grande partie dans l'alcool; elle précipitoit lentement les sels de fer, de cuivre, de mercure et de plomb, et n'agissoit qu'après plusieurs heures sur le nitrate d'argent, sans montrer, d'ailleurs d'action sur d'autres sels métalliques, ni sur les sels terreux. Combinée avec la potasse, elle a donné un sel cubique, et avec la soude un sel rhomboidal, légèrement deliquescent; ces sels sont solubles dans l'alcool. Si les principes alcalins s'y rencontrent en excès, celui qui est à base de potasse est permanent à l'air, et celui à base de soude y est déliquescent; le premier se rencontre dans les lavages dont il a été fait mention; la cristallisation s'étant toujours présentée confusément, il a été impossible d'en déterminer exactement la forme; seulement on lui a vu une tendance prismatique.

Ces résultats ne laissant aucun doute, que l'oxide de titane ne peut être envisagé comme un acide, analogue à l'acide antimonieux, et qu'il ne joue le rôle électro - négatif dans les combinaisons naturelles où on le rencontre, l'autenr fit diverses tentatives pour lui procurer un degré ultérieur d'acidification; et il y parvint en soumettant à une température élevée un composé, renfermant l'oxide de titane, l'acide nitrique et la potasse, soit le nitrate de titane et le carbonate de potasse, ou les nitrates de titane et de potasse; en délayant le résidu dans de l'eau, qui procure la combinaison du nouvel acide avec la potasse; en décomposant ensuite ce sel par l'acide sulfurique; en évaporant le liquide, et reprenant par l'alcool (qui se charge de l'acide) et faisant évaporer le produit, cet acide se présente sous la forme de cristaux aciculaires; il n'a pas d'action sensible sur les sels métalliques et terreux, mais il laisse sur la langue une saveur métallique désagréable; soumis au courant du fluide galvanique, il répand des vapeurs qui ont l'odeur du phosphore, et il dépose une substance

noire au pôle négatif; combiné avec les sous - carbonates de potasse et de soude, il donne des prismes aciculaires insolubles dans l'alcool, mais qui y deviennent dissolubles, lorsque l'acide s'y rencontre en excès. Ils affectent une forme prismatique rhomboïdale. Les propriétés et les combinaisons de ces deux liquides portant tous les caractères des acides, l'auteur propose de désigner le premier, par le nom d'acide titaneux, et le second par celui de titanique.

Comme le titane se présente sous diverses teintes, qui sont généralement envisagées comme autant de signes de différens degrés d'oxidation, et que les tentatives faites pour réduire ce principe à l'état métallique avoient paru infructueuses, si l'on peut en excepter celles de Mr. Laugier, l'emploi du potassium parut devoir donner des résultats plus décisifs. Aidé de son savant collègue, Mr. le Prof. Dumas, notre auteur exposa à une très-forte chaleur la poudre blanche, qu'on désigne par le nom de péroxide de titune; et, après l'avoir laissé se refroidir dans un lieu sec, on la soumit à l'action du potassium, employé toujours en surabondance : le tube ayant été chauffé au moyen d'une lampe à l'esprit-de-vin, il y eut production de chaleur, émission de lumière et de gaz hydrogène, ce qui sembloit indiquer que le titane, quoique fortement rougi, retenoit encore de l'eau; il resta dans le tube une scorie noiraire, qui, jetée dans de l'eau, y déposa une poudre d'un noir bleuâtre; lavée avec de l'eau acidulée, jusqu'à ee qu'elle n'agisse plus sur les papiers d'épreuve, cette poudre conserve son apparence primitive; lorsqu'elle est humide, elle occupe (ainsi que les précipités de titane), un volume extraordinaire; et desséchée, elle reprend l'état d'une poudre noire. Quoique trèssèche en apparence, elle retient toujours de l'eau, dont on la prive, en la chauffant au blanc, dans un tube rempli

Thydrogène, sans qu'elle éprouve aucun changement; mais si on la chausse au rouge, avec le contact de l'air ou du gaz oxigène, elle prend une teinte jaune serin, et passe au blanc par le refroidissement; ainsi que Mr. Laugier l'avoit observé dans la calcination des oxalates de titane. Si l'opération a lieu dans une cloche à tube recourbé, remplie d'oxigène, quels qu'aient été les soins apportés dans les opérations, l'absorption de ce gaz n'a varié que du trois au cinq pour cent du poids total, et n'a point répondu à la proportion que l'auteur auroit cru pouvoir soupçonner. Soumis à l'action d'un courant galvanique, ce composé n'en éprouve aucun effet; mais, arrosée d'acide hydrochlorique, la poudre, sans changer d'état, répand des vapeurs qui ont l'odeur du phosphore.

Mêlée avec de l'huile de lin et exposée dans un creuset brasqué, à un seu de sorge violent, entretenu pendant deux heures, cette poudre n'a éprouvé aucun changement.

Or, quoique ces résultats obtenus par l'auteur ne coincident pas avec ceux de Mr. Laugier, qui dans ses essais sur la réduction du titane, a cru devoir regarder comme un régule les mammelons couleur d'or qu'il avoit obtenus; ni avec ceux de MM. Hecht et Vauquelin, il pense que la différence peut s'expliquer, en supposant que la poudre noire seroit le radical du titane, et qu'elle auroit de l'analogie avec le bore; toutefois il n'émet cette opinion que comme conséquence des résultats qu'il a obtenus, et il l'abandonnera si des expériences ultérieures la détruisent.

Peu de temps après la lecture du Mémoire dont nous venons de donner l'extrait, on lut dans le Journal des Sciences, Littérature et Arts, que Mr. le Dr. Wollaston avoit découvert du titane, à l'état métallique, dans les scories d'une fonderie de fer; fort désireux de voir ce minéral, Mr. Peschier s'adressa directement au savant chimiste Anglais, qui lui en envoya

de suite quelques échantillons. Ils avoient une forme cubiques et l'aspect métallique, mais les cristaux étoient si petits, que les vingt qu'il reçut ne pesoient ensemble que 0,45 de grain. Il en soumit quelques-uns à l'action de l'acide hydrochlorique, qui, sans changer leur aspect en dissolvoit une petite partie dans laquelle l'auteur reconnut le fer et le titanes le résidu insoluble fut broyé facilement avec une baguette de verre dans un verre de montre, et fournit une poudre grise, qui traitée par la potasse et l'acide hydrochlorique, lui présenta dans chaque opération, les deux principes indiqués, qu'il mit sous les yeux de la Société; il considère ces cristaux comme un titanite de fer, analogue vraisemblablement aux mammelons dorés obtenus par Mr. Laugier, et à ceux qu'il avoit retirés lui-même quelques années auparavant, de l'analyse d'un minéral dans lequel il ne supposoit pas le titane, et où il l'a découvert depuis, combiné avec le fer. Ce qui lui parut aussi confirmer son opinion fut, qu'il obtint par hasard, et parvint ensuite à former à volonté, une semblable combinaison à l'état de paillettes trèsbrillantes, en dissolvant des carbonates de fer et de titane dans l'acide hydrochlorique, en évaporant leur dissolution à consistance de miel, en mêlant le produit avec vings-quatre parties d'hydrochlorate de soude, enfin en entretenant ce mélange pendant deux heures à l'état de fusion et en lavant ensuite soigneusement la masse (1).

<sup>(1)</sup> Les résultats obtenus par l'auteur par l'action du potassium se rapprochent fort de ceux que Mr. Rose, a obtenus par un procédé différent (Ann. Phys. de Gilbert. Août 1823), et qu'il a regardés provisoirement comme protoxides de titane. Voici ses expressions traduites littéralement « Lorsque l'appareil fut refroidi, on le mit dans l'acide hydrochlorique; le zinc y fut dissons, et il resta une poudre noire non-métallique, qui Relativement

Relativement à l'action que les acides exercent sur le titane, notre chimiste observe, ainsi qu'il a été reconnu par les savans qui s'en sont occupes, que les acides sulfurique et nitrique n'en exercent qu'une foible sur son oxide; qu'ils dissolvent en partie l'hydrate, et complètement le sous-carbonate; que le premier forme avec eux un produit visqueux, déliquescent, parsemé de très-petits cristaux aciculaires; et que le second fournit un sous-nitrate pulvérulent, insoluble, et un sur-nitrate permanent à l'air, sous la forme de rhombes allongés.

L'acide hydrochlorique, qui est un de ses véritables dissolvans, ne possède cette propriété que suivant l'état dans lequel il lui est soumis; la dissolution est jaune; exposée à une forte chaleur, elle abandonne un sous-hydrochlorate, à l'état d'une poudre blanche; elle laisse échapper du chlore et prend l'état d'une masse visqueuse, dans laquelle on découvre par lois des petits cristaux.

L'acide oxalique ne marche pas seulement de pair avec ce dernier, mais il le surpasse en action, car il dissout une partie du résidu de titanate acide de potasse, qui avoit résisté à l'acide hydrochlorique; et il fournit par l'évaporation une masse visqueuse, cristalline, d'une teinte verdâtre; il occasionne aussi des précipites dans les dissolutions de titane, dans lesquelles l'acide ne prédomine pas; ainsi que nous le verrons plus bas.

résistà même à l'action de l'eau régale bouillante. Desséchée fortément, elle se trouve d'un poids égal à celui de l'acide titanique employé. Rougie au feu, elle y blanchit sans changer de poids. Cette poudre étoit donc de l'acide titanique, de couleur noire teinte qui n'est pas expliquée, et qu'on a toujours obtenue en procédant de la même manière. (A)

Sc. et Arts. Noup. serie. Vol. 26. N.º 1. Mai 1824. D

Les acides suivans ne dissolvent que les précipités formés par les principes alcalins dans les dissolutions du titune.

L'acide carbonique dissout celui qu'occasionnent les souscarbonates de potasse et de soude; et il fournit par l'évapotation, un sel, sous forme cubique, un carbonate de titane. \$62 parties du sous-carbonate examiné, sont composées,

de 39,82 acide carbonique.
122, 18 oxide de titane.

Total. 162 sous-carbonate:

ce qui montre que la capacité de saturation de cet oxide est foible.

L'acide acétique donne une dissolution visqueuse, qui, conservée en lieu sec, cristallise en prismes permanens à l'air.

Le tartarique ne sournit qu'une masse visqueuse, deliquescente.

L'hydrocyanique dépose par une évaporation lente, à l'air libre, une poudre couleur isabelle, et donne quelques petits cristaux prismatiques, qui, soumis à la chaleur, entrent en ignition sensible à une température très-basse, et laissent pour résidu du titane, de couleur isabelle.

Le gallique partage avec le tannin la propriété de précipiter le titane. Les acides arsenique, phosphorique et benzoïque occasionnent des précipités blancs dans les dissolutions.

Si les observations et les découvertes que nous venons d'indiquer présentent quelqu'intérêt, la dernière partie du travail, qui traite des moyens indiqués comme propres à précipiter le titane de ses dissolutions, et à le séparer du fer, ne lui est pas inférieure; l'auteur les passe soigneusement en revue et sait connoître ceux qui offrent quelque

avantage. Il fait d'abord remarquer, que les alcalis, soit purs, soit carbonatés, qui sont considérés comme précipitant en blanc les sels de titane, n'ont sur eux (ainsi que l'avoit observé Klaproth), qu'une action partielle, parce qu'ils forment avec eux des sels doubles dissolubles, que l'on reconnoît, dans la forme et la saveur des seconds cristaux obtenus par l'évaporation, et par l'action de l'infusion gallique sur leur dissolution.

- a.º L'auteur affirme qu'il lui a été impossible de découvrir une action sensible de l'hydrocyanate de potasse ferrugineux sur les sels de titane, et que ce réactif lui a toujours offert un moyen sûr, pour les priver du fer qu'ils pouvoient contenir.
- 3.º Il avance aussi que l'acide oxalique et les oxalates, qui ont été recommandés par Mr. Laugier comme propres à séparer le fer du titane, parce qu'ils forment un sel insoluble avec ce dernier, possèdent cette propriété, lorsque l'acide n'est pas prédominant; mais une partie du titane restant en dissolution, ils ne peuvent être employés dans un travail analytique bien rigoureux.
- 4. Que l'hydrogène sulfuré, conseillé par Klaproth, ne répond point à son but.
- 5.º Que, loin que la sublimation du fer par l'hydrochlorate d'ammoniaque présente quelqu'avantage, ce procédé ne peut être employé, parce que le titane est volatilisé avec le fer dans cette opération.
- 6.º Que l'infusion gallique est le reul réactif, qui après la séparation du fer par l'hydrocyanate de potasse, opère complètement celle du titane, si l'on a soin d'évaporer encore à siccité les liquides qui auroient été soumis à son action, de rougie fortement leur produit, de le délayer dans de l'eau, de le jeter sur un filtre, puis de laver le résidu

insoluble, de le sécher, de détruire les parties charbonneuses, de le laver derechef pour enlever la potasse mise à nu et de le rougir enfin, en réitérant deux à trois sois cette série d'opérations sur les lavages.

7.º Ensin il assirme que le procedé, communiqué à la Société Royale, par Mr. Herschell, en avril 1821, peut être utilement employé.

Ce procédé consiste à traiter jusqu'à supersaturation, par le carbonate d'ammoniaque, la dissolution nitrique suroxidée et bouillante du fer et de l'un des métaux, sur lesquels l'hydrogène sulfuré n'a pas d'action; le fer se précipite dans cette dissolution, tandis que les autres ingrédiens restent dissous.

## PHYSICO-MÉCANIQUE.

Practical Essax on the strength of cast iron, etc. Essai pratique sur la force du fer de fonte et sur celle d'autres métaux, destiné à aider les ingénieurs, les maîtres de forges, les architectes dans tous les genres, les fondeurs et tous constructeurs de machines, d'usines, etc.; contenant des règles de pratique, des tables et des exemples de leurs applications; le tout fondé sur une suite d'expériences nouvelles; accompagné d'un tableau assez étendu des propriétés d'un nombre de substances employées dans les arts. Seconde édition, revue et augmentée. Par Th. Tredgold, ingénieur civil. Un vol. in-8.º avec figures. Londres 1824.

(Extrait.)

CET ouvrage important, publié l'année dernière, en est déjà à sa seconde édition; et nous en connoissons peu, ausun peut-être, qui renferme dans un modeste volume de 300 pages, et sous un titre en apparence très-spécial, autant de résultats positifs et précieux, de documens qu'on ne trouve point ailleurs, sur un nombre d'objets d'utilité première; renseignemens présentés avec un clarté et une concision qui en accroissent le mérite. L'auteur a eu particulièrement en vue de se rendre intelligible à toutes les classes de lecteurs, et il nous semble y avoir réussi. Il dédie son livre à l'un de ses plus célèbres confresse The Telford, et le sentiment qui lui a dicté cet acte est tout en faveur de l'ouvrage qui en est l'objet.

L'abondance des mines de fer et de houille en Angleterre, et leur existence simultanée dans plusieurs endroits où les deux exploitations sont menées de front, ont donné à ce genre d'industrie un développement si prodigieux, que la sonte de ser s'emploie maintenant à tout usage; « On l'a substituée au bois, » dit l'auteur, « dans la charpente des églises, dans celle des théâtres et des maisons partioulières; des manufactures et des magasins; on en fait des ponts, des toîts, des planchers; et la plupart des pièces des machines à vapeur, de toute puissance, en sont composées. Si dans l'une de ces variétés indéfinies d'emploi, cette matière venoit à céder, faute de tenacité suffisante, l'accident arriveròit probablement à l'époque où ses conséquences seroient les plus sérieuses. S'il y a donc un objet d'art dans lequel le secours de la science doive être le plus désiré, c'est sans doute dans les recherches qui ont pour objet l'estimation exacte de la force de la fonte de ser, dans les divers genres d'application, dont cette matière, à la fois si commune et si précieuse, est susceptible. »

Cet emploi si multiplié de la fonte de ser, a éminemment contribué à persectionner les procédés de sa sabrication, et à diminuer sa valeur vénale; résultats qui, à leur tour ont augmente sa consommation. Sa substitution au bois, dans l'intérieur des édifices, est très-avantageuse sous les trois rapports importans, de la solidité, de l'incombustibilité et de la durée.

L'auteur fait d'entrée une réflexion générale qui nous paroît pleine de vérité. « Si l'on examine avec soin (dit-il) l'état actuel des arts mécaniques, on s'apercevra bientôt que les propriétés physiques et mécaniques de la matière. n'ont pas été assez étudiées. Si l'on s'appliquoit à cette recherche, si elle faisoit partie de l'éducation des jeunes mécaniciens, et s'ils étoient appelés à un cours régulier d'expériences sur la nature et les propriétés des différentes substances, les progrès de ces élèves dans l'art particulier auquel ils se destineroient, en deviendroient bien plus rapides.
L'expérience fournit, il est vrai, mais bien à la longue,
quelques connoissances de ce genre au mécanicien pratique;
mais elles sont circonscrites dans un cercle plus ou moins
étroit, et elles favorisent quelquefois l'habitude et la routine.

L'ouvrage renferme onze sections. La première, qui sert d'introduction, traite en général des usages et des qualités du fer de fonte, et des précautions à prendre dans son emploi. Cette section se termine par trois tables très-étendues, destinées à faciliter et à abréger les calculs dans la pratique.

On explique dans la seconde section l'arrangement et l'usage des tables qui précèdent; leurs applications sont éclaircies par un nombre d'exemples choisis dans les cas les plus ordinaires.

La troisième section a pour objet spécial les applications du principe, qu'un barreau de figure uniforme n'est pas également chargé sur toute sa longueur, et qu'on peut réduire, en conséquence, ses dimensions de manière à diminuer à la fois et sa propre charge, et la dépense de la matière. Les formes à adopter d'après ce principe, selon les circonstances, et leurs résultats économiques, sont la matière de cette section.

La quatrième renferme une exposition détaillée des formes les plus convenables pour donner de la force aux barreaux et aux brancards. On y trouve aussi un principe nouveau, applicable à la construction des ponts.

La cinquième section est entièrement consacrée aux expéniences sur le ser de sonte; l'auteur ne s'est point horné aux siennes propres, il y a joint celles qu'on trouve dans les écrits des meilleurs auteurs. Il s'est attaché surtout à montrer que dans cette classe d'expériences il y a des limites qu'il ne faut pas depasser, sous peine de dénaturer, et d'affoiblir d'une manière permanente les solides qu'on soumet à une influence plus forte que celle à laquelle leur cohésion peut résister sans en être altérée. Cette section contient beaucoup d'expériences nouvelles sur la force relative de differentes qualités de fer, comme aussi celles de Mr. Brahma sur la résistance à la torsion. La section est terminée par les résultats des observations de l'auteur, sur les rapports qui existent entre les apparences de la fracture et la force du fer fondu, telle qu'elle résulte des expériences.

La sixième section (entièrement nouvelle dans cette édition), renferme des expériences sur le fer forgé et sur d'autres métaux. On y examine les effets du marteau, et la diminution de force produite par la chaleur. On y indique la cause pour laquelle le fer anglais est moins propre à certains usages que celui de Suède.

Dans la septième section, l'auteur déduit de la masse d'expériences qui précède, certains principes desquels découlent un nombre de règles très-utiles dans la pratique.

Dans la huitième section, l'auteur traite de la roideur par laquelle les solides résistent à une action latérale, et il applique sa théorie à quelques cas intéressans.

Dans la neuvième, il examine l'espèce de résistance que les solides opposent à la torsion, et il applique aux machines le résultat de sa recherche.

Il étudie dans la dixième section la force des colonnes, des piliers et des ligatures, et expose quelques exemples nouveaux. Il remarque à cette occasion, que les plus célèbres mathématiciens du continent ont appliqué à cet objet les méthodes d'analyse les plus raffinées, sans avoir obtenu des résultats plus exacts, plus simples, ou plus applicablés à la pratique que les siens.

L'auteur considère dans la onzième section, la résistance des barreaux aux forces vives ou d'impulsion. On trouve dans cette section beaucoup de règles importantes, accompagnées d'exemples de leur application aux pièces mouvantes des machines, des ponts, etc. On y voit en particulier combien il y a à gagner, sous les rapports de la force et de l'economie, à employer des barreaux, auxquels leur forme, procure une égale résistance sur toute leur longueur.

On trouve à la suite de la onzième section, une table assez étendue qui renferme les propriétés des diverses substances applicables aux arts, et d'autres données, qu'on employe souvent dans les calculs. Cette table est disposée par ordre alphabétique, et fort augmentée dans cette seconde édition. Ce petit dictionnaire nous paroît éminemment commode et utile, comme renfermant en peu de pages un grand nombre de données d'application usuelle.

Les planches, très-bien gravées, sont accompagnées d'explications détaillées de chacune. Enfin, une table alphabétique des matières suffisamment étendue, termine cet excellent Traité. Nous nous proposons dans un prochain article, de donner en nature le tableau dont nous venons de parler, qui renserme un grand nombre des résultats des travaux de l'auteur.

( La suite à un prochain cahier).

#### HISTOIRE NATURELLE.

Considérations sur les Fossiles, et particulièrement sur les Ammonites. Par L. A. D'hombres-Firmas, Chevalier de la Légion-d'Honneur, Maire de la ville d'Afais, Membre de plusieurs Sociétés savantes. Lues à la Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Genève, le 21 mai.

Arnès beaucoup de conjectures et de raisonnemens sur les fossiles, leur origine, leur existence sur de hautes montagnes, loin de la mer, les naturalistes, ennemis des vains systèmes, se contentèrent de considérer leurs formes, leurs caractères, les comparèrent à leurs analogues vivans, en déterminèrent un grand nombre d'espèces, et s'assurèrent qu'un plus grand nombre peut-être étoit encore inconnues.

Les géologues exigent plus; ils veulent connoître la hauteur et la nature du banc où les fossiles ont été trouvés, ainsi que des couches qui sont au-dessus et au-dessous; ils veulent savoir ce que celles-ci renferment, quelles sont les espèces de coquilles qui s'y rencontrent ensemble; ils demandent si elles abondent dans telle formation, si elles y sont rares et dispersées, soules, ou mêlées avec d'autres familles, etc.

Une quantité considérable de fossiles orne nos musées; il y en a bien peu sur lesquels on ait tous ces renseignemens devenus nécessaires dans l'état de la science. Quelques fossiles curieux, extraordinaires par leurs formes ou leur vo-

lume, sont toujours recherchés des amateurs; le géologue ne regarde pas seulement s'ils sont rares, il demande d'abord d'où ils viennent. Les pétrifications les plus entières; les mieux dépouillées de leur moule, sont sans doute les plus précieuses; mais si nous ignorons leur origine, nous leur préférerons avec raison des échantillons imparfaits trouvers ur place, un fragment adhérent à la roche qui le renfermoit: la coquille pétrifiée la plus commune nous intéresse davantage quand on la retrouve dans divers pays, ou à des hauteurs différentes, ou dans des roches dans lesquelles on ne la soupçonnoit pas.

Pour persectionner l'étude des sossiles et la faire servir à la géologie, il faut donc réunir un grand nombre de ces objets de toutes les contrées, ou du moins leurs dessins bien corrects, des descriptions sort exactes, et surtout beaucoup de détails bien circonstanciés.

Toutes les personnes qui cultivent l'histoire naturelle, tous ceux qui l'aiment (et quelle science a plus d'attraits!) pourroient concourir à ses progrès, en recueillant les fossiles qu'ils découvriroient, en publiant les observations qu'ils feroient chacun dans leur pays, en les adressant à l'Institut et aux diverses Sociétés savantes qui s'occupent spécialement des sciences naturelles. Que de partout on fournisse à ces dépôts, et les hommes les plus distingués par leurs lumières et par leur zèle, sauront lier des milliers de faits isolés, avec le résultat de leurs propres découvertes et de leurs méditations; les plus petits matériaux ne seront pas rejetés, ils peuvent être employés utilement par des architectes aussi habiles. C'est dans cette espérance que j'offre aux géologues les observations suivantes sur les ammonites, ou plutôt sur quelques accidens des ámmonites.

Ces fossiles sont les plus anciennement et les plus généralement connus; on les rencontre fréquemment et dans presque tous les pays; leur nombre et leur forme singulière les font remarquer même du vulgaire.

d'un animal, on crut y voir des serpens pétrifiés, et l'imagination des peuples des bords du Gange sut encore plus loin puisqu'ils en sirent l'objet d'un culte (1). Mais de nos jours il n'est personne qui ne sache que ce sont des coquilles sossiles, quoiqu'on ne connoisse pas encore leurs analogues vivans (2).

Il existe un grand nombre de variétés d'ammonites dont plusieurs décrites ou figurées dans divers ouvrages, à la vérité d'une manière fort incomplète et sans ordre. Dans le principe, on s'est contenté de les diviser en trois sortes, les lisses, les striées, et les tuberculées; mais l'âge et la grandeur de la même coquille, son moule intérieur ou son empreinte, son état de conservation, en faisoient autant d'espèces différentes.

Les naturalistes ont séparé ces coquilles fossiles connues autrefois sous le nom de cornes d'Ammon, en plusieurs genres, qui ont entr'eux plus ou moins de rapports. Celles que je me propose de faire connoître dans ce Mémoire sont de véritables ammonites; mais ce ne sont pas leurs caractères ni leur conservation qui les rendent remarquables (du moins les deux premières), ce sont des circonstances particu-

<sup>(1)</sup> Ils supposent que Wichnou s'est incarné dans l'empreinte d'un ammonite qu'ils nomment Salagrama.

<sup>(2)</sup> Mr. de Jussieu a composé trois espèces de nautiles vivans avec trois espèces de cornes d'Ammon petrifiées, et avant lui, on avoit déjà fait cette comparaison entre deux espèces. Mém. de l'Ac. Roy. des Sciences 1722, p. 237. Les naturalistes ont établi depuis la différence entre ces deux genres de coquilles. (A)

sières, des accidens, ainsi que je l'ai annoncé. Je désire que leur description paroisse aussi intéressante que je l'ai cru.

# § I. Ammonite de Vezenobres renfermant d'autres coquilles fossiles.

On trouve entre Vezenobres et le Gardon, à deux lieues d'Alais, sur une colline de 130 à 136 mètres au-dessus de la mer, d'une roche calcaire blanchâtre au-dehors, bleuâtre intérieurement, des moules de grandes ammonites et quelques echinites. Plus bas dans les ravins, sont des couches de schiste argileux qui se décompose et se brise à l'air, qui renferment des bélemnites pleines, radiées, de grosseur moyenne, la plupart sans pointes, quelques-unes avec une rainure ou gouttière: j'y ai trouvé une vertèbre de six centimètres de diamètre, et quelques fragmens que je ne saurois déterminer. Je n'ai ici à parler que des ammonites de ce canton.

On en rencontre assez fréquemment des morceaux plus ou moins gros, mais peu d'entières, parce qu'elles sont de même nature que la roche qui les renferme, qu'elles y adhèrent, et qu'il est difficile, quand elles se montrent dans un bloc, de le fendre dans cet endroit et dans le sens du disque. J'ai trouvé un de ces morceaux d'ammonite de dix-huit centimètres de large, qui, par sa courbure et en le supposant du dernier tour de la coquille, fait présumer qu'elle avoit soixante et quinze centimètres de diamètre.

S'il en existe ailleurs, comme on dit, d'aussi grandes qu'une roue de voiture, je ne dois pas citer celles de Vezenobres pour lenr volume; mais je ne connois point d'exemple de coquilles pétrifiées rensermant d'autres pétrifications, comme l'ammonite qui fait l'objet de cette observation. Il y a plusieurs années que je l'ai trouvée, je n'en ai plus rencontré

de semblables, et toutes les personnes qui l'ont vue dans mon cabinet m'ont assuré n'avoir jamais rien remarqué d'analogue.

Cette ammonite est fracturée; en supprimant ce qui manque à sa volute, elle auroit trois décimètres environ. Elle est aussi bien dépouillée dessous que dessus; ses stries sont alternativement, l'une fourchue, l'autre simple, légèrement ondulées, régulièrement espacées. On y remarque, surtout dans le milieu, les traces de ses cloisons qui sont cristallisées, d'une couleur brune et fort découpées, comme celles qu'on appelle feuillées.

Jusques-là cette ammonite ressemble à toutes celles du même terrain, mais elle offre une particularité bien extraordinaire, comme on va le voir:

Une quinzaine d'autres coquilles empâtées dans son moule, pleines de la même pierre, paroissent à sa surface, et il y en a vraisemblablement d'autres en dedans; les unes présentent leurs bords, d'autres une portion convexe, d'autres une ouverture; on voit que ce sont des bivalves, et j'ai cru les reconnoître pour des gryphées ou des terebratules. Elles sont nacrées et conservent leur test; leur grandeur est de vingt à vingt-cinq millimètres.

Comment se trouvent-elles dans l'ammonite? La partie de spire qu'elles occupent sormoit nécessairement plusieurs concamérations séparées par des cloisons; rien n'indique d'ailleurs que ce sût là le dernier tour, et la bouche de la coquille. On ne voit à l'extérieur aucune trace de fracture par où elles eussent pu y pénétrer, soit en la supposant vide, soit lorsqu'elle étoit habitée par l'animal. On conçoit encore moins que les bivalves y aient été lardées après la pétrification de l'ammonite; quelque soit l'hypothèse que l'on adopte pour l'expliquer, que le mollusque ait été remplacé par la matière

calcaire, molécule à molécule, qu'après sa décomposition son test ait été rempli par de la terre délayée, ou qu'il ait été détruit, et le moule creux qu'il avoit laissé, pénétré par una liquide pierreux.

Je dois répéter idi et faire observer, que je n'ai point rencontré dans les couches des environs de Vezenobres des gryphites ni aucune bivalve fossile. Je n'ose cependant pas en conclure que ces petites coquilles fussent dans la corne d'Ammon avant qu'elle fût pétrifiée.

### § II. Description de deux ammonites ovales.

J'ai trouvé ces ammonites aux environs de Durfort à trois lieues S. S. O. d'Alais, à environ deux cents mètres au-dessus de la mer, dans une couche argilo-calcaise gris bleuâtre alternant, et recouverte de deux bancs calcaires.

Elles n'offrent aucune apparence de test, ni des cloisons de la coquille; l'une et l'autre sont de grandeurs et d'espècea différentes.

La première a onze centimètres dans son plus grand diamètre et six dans son plus petit; ses deux tours extérieurs seulement sons visibles; une portion de la pierre qui la contenoit recouvre des deux côtés le milieu de sa volute; la dernière spire a quatre centimètres de diamètre; sa coupe est un rond à peine échancré à l'endroit où elle s'applique au tour précédent; ses stries sont droites, fort nombreuses, et se divisent en deux branches qui vont joindre sur la carène les stries de la face opposée.

La seconde est moins ovale, et quoiqu'entièrement détachée de la pierre qui la tenfermoit, les spires du milieu sont peu apparentes et comme usées; ses stries sont rares et espacées, et sa forme aplatie; sa carène aignë avec deux petits sillons, la distingue essentiellement de la précédente. J'ai trouvé dans ce même pays les mêmes variétés d'animonites, et beaucoup d'autres, dont la volute étoit régulière;
aussi j'ai toujours pensé que la forme ovale de celles qué
je viens de décrire, étoit accidentelle, et provenoit de ce que
les molusques qui les habitoient avoient été gênés ou contrariés dans leur accroissement (1); ou plutôt, de ce que la
terre modelée dans leur coquille avoit été pressée et déformée avant de sécher et de durcir.

Il y a plusieurs exemples de coquilles sossiles fracturées, écrasées, vermoulues avant qu'elles sussent pétrifiées; d'autres ont été comprimées ou cassées depuis, et rajustées par un suc lapidisque. Il est facile de distinguer à la première vue celles qui sont dans l'un ou l'autre cas. Je citerai parmilles premières les gryphées siliceuses de Sauvages, percées ou creusées par des vers, dont j'ai parlé dans un precédent Mémoire (2); des fragmens de coquilles agglomérées ensemble; un échantillon d'ammonite plus ovale que celles que j'ai décrites, puisqu'il est sormé de deux segmens de dissertes diamètres rapprochés et scellés de leur côté plat. Et j'ai trouvé entre Alais et Anduse, et à Fressac, des bélémnites coudées, comme tordues, collées visiblement après leur pétrification par une matière calcaire cristallisée qui sait des veines blanches sur ces sossiles d'un gris soncé (3).

<sup>(1)</sup> Il paroit que c'est l'opinion de Mr. de France. Dict. des Sciences natur. T. X.

<sup>(2)</sup> Mémoire pour servir à l'Histoire naturelle des Cevennes. Journal de Phys. T. 89, p. 2472 Oct. 1819 et Bibl. Unique Janvier 1820.

<sup>(3)</sup> J'ai adressé à plusieurs 'naturalistes des belemmites ainsirajustées, des gryphées vermoulues ; etc. Je crois que c'est à Mr. Brongniart que j'ai donné mes ammonites dites ovales.

## § III. Empreintes d'ammonites.

Un vieux mineur, qui joignoit aux pratiques de son art quelques connoissances superficielles des sciences qui s'y tapportent, recueilloit avec soin, pour les vendre aux curieux, les empreintes diverses qui accompagnent nos veines de houille, les minéraux, les cristaux et les fossilés qui se trouvent dans ces montagnes; il, habitoit depuis long-temps ce pays et le connoissoit bien sous ce point de uue, je l'avois souvent pris pour guide dans mes excursions, et il m'avoit conduit directement sur les lieux où se trouvoient tels ou tels objets minéralogiques qu'il m'avoit procurés, mais dont je voulois voir le gissement.

Soit qu'il eût oublié l'endroit précis où il avoit pris les ammonites que je vais faire connoître, ou qu'elles soient effectivement très-rares, comme il le prétendoit, j'en ai vainement cherché de pareilles avec lui, et depuis sa mort; et lui-même n'en avoit jamais trouvé que cinq.

Elles sont dans un schiste argileux calcaire, noir, assez semblable à ceux qui renferment des sougères et d'autres plantes au-dessus de nos mines de houille. Un voyageur naturaliste trompé par cette apparence, et supposant qu'elles étoient de la même sormation, en paya une sort cher, et j'acquis les quatre autres. Elles sont d'espèces ou de variétés disférentes.

La plus grande a des stries contournées en S; la moyenne les a droites en rayons; les plus petites les ont bifurquées; elles n'ont pour ainsi dire point d'épaisseur; la plus grosse dont la dernière spire a quatre centimètres de large n'a pas un millimètre de saillie. On ne peut pas concevoir que ce soient des moules intérieurs de coquilles, ni comment ces empreintes ont conservé leur régularité, si l'on veut que

Sc. et Arts. Nouv. serie. Vol. 26, N.º 1. Mai 1824. E

ce soient des cachets saits dans un dépôt vaseux, comprime, pendant qu'il étoit mou, par les couches sormées audessus.

Il est inutile de dire, que ni moi ni personne à ma connoissance, n'avons jamais remarqué des ammonites ou d'autres coquilles dans les schistes des mines de houille. Bruguière n'en parle pas dans son Mémoire sur les empreintes des mines de charbon des Cévennes; et dans une quantité considérable de ces empreintes, qui formoient le fond de magasin du vieux mineur dont j'ai parlé, que j'achetai pour Mr. De Candolle, il n'y avoit absolument que des plantes.

## ÉCONOMIE INDUSTRIELLE:

Voyages dans la Grande-Bretagne. Troisième nantie:
Force-commerciale, section des travaux publics et d'association. T. I. Voies publiques, places; rues; soutes, canaux, points et chaussées. T. II. Côtes et ports maritimes. (1) Par Charles Durin, membre de l'Insatitut, Officier supérieur au corps du Génie maritime; Chev. de St. Louis et de la Légion-d'Honneur, étc.

(Extrait).

Le savant, actif, infatigable Officier supétieur du génie martime, qui s'est déjà acquitté d'une manière si distinguée de la grande et difficile tâche de déployer à l'Europe et de sizgnaler à l'Angleterre elle-même, le tableau des forces mizlitaires et navales qu'elle possède (a), Mr. Ch. Dupin, pour suivant avec la plus louable persévérance son vaste et utile plan, vient de publier dans une troisième partie, compossée de deux volumes avec un atlas de planches, les documents également surs ; importans et nombreux; qu'il a su

E 2

<sup>(1)</sup> Deux vol. in-4.0 avec planches et grand atlas ; prix 27 fa Paris chez Bacheller ; quai des Augustins.

<sup>(2)</sup> Voyez T. XVIII, pag. 13g et sau de la Bibl. Unida deux extraits de cet ouvrage.

puiser aux meilleures sources, et coordonner avec une rare sagacité, sur ce qu'il appelle avec beaucoup de justesse la force commerciale de la Grande-Bretagne, de cette contrée sans pareille, où l'on sera toujours plus sage de chercher des objets d'imitation, ou d'émulation, que des motifs d'envie, ou de jalousie.

En présence de ces deux riches volumes, et dans l'intention de chercher à les faire apprécier à nos lecteurs, noue éprouvons au plus haut degré l'embarras du choix des objets. Nous essayerons de nous y soustraire quelques momens par une réflexion préliminaire sur leur titre, qui nous semble si heureusement trouvé, quoique composé de deux mots associés peut-être pour la première fois.

Un ecrivain qui fait autorité en Economie politique. défini l'homme « un animal essentiellement commercant » 3 et pour peu qu'on y réfléchisse, on trouvera effectivement que la disposition à commercer, c'est-à-dire, à améliorer sa situation par des échanges plus ou moins avantageux aux deux contractans, est une impulsion innée, universelle, et dont la racine est aussi profonde dans l'homme que l'instinct même de sa conservation. Semblable en quelque sorte à la gravitation et aux attractions moléculaires de la physique, cette force morale agit à chaque instant sur tous les êtres raisonnans et coexistans: et sa somme d'actions sur un nombre de ces individus, et dans une di-- rection donnée, devient immense, tout comme la force de dilatation des molécules de l'eau, à peine apercevable dans chacune à part, devient, lorsqu'elles l'exercent ensemble dans l'acte de la congélation, comme incoërcible; elle fend les arbres, soulève les rochers, et fait éclater les bombes dans lesquelles on essaie de renfermer le liquide.

Ce que nous remarquons dans le résultat de cette tendance universelle aux échanges, n'est pas moins réel dans les effets d'une autre disposition, également innée, et profitable à l'espèce humaine; nous voulons parler de l'esprit d'association. Et ici encore, nous empruntons à la physisique une comparaison qui éclaircira notre pensée. Des rayons solaires arrivent en faisceau, mais parallèles, sur une surface plane; ils y produisent peu d'effet; et procurent seulement ce que chacun d'eux peut fournir de chaleur individuellement, dans sa petite sphère d'activité. Mais substituons à la surface plane un miroir concave qui réfléchisse tous ces rayons et les rende convergens vers un foyer où ils se réunissent, ils acquièrent de cette direction commune, une énergie à laquelle rien ne résiste. Tels sont, au moral, les effets de l'esprit de société, comparé à celui d'isolement et d'égoîsme. L'ouvrage de Mr. Dupin fourmille d'exemples à l'appui de cette vérité.

Cette troisième partie sera d'une utilité européenne plus grande encore, s'il est possible, que n'ont pû l'être les deux précédentes; car toutes les nations ne sont pas appelées à déployer une grande force militaire, ou navale; mais toutes sont à portée de jouir des bienfaits du commerce, et de se les procurer par un système sagement calculé, de travaux publics et d'associations particulières; or c'est à montrer, et l'importance de ce but, et les moyens sûrs de l'atteindre, que l'auteur s'attache principalement dans les deux volumes qu'il vient de publier. Le premier est consacré aux voies publiques utiles au commerce intérieur et méditerrané; telles que les places, les rues, les routes, les canaux, les aqueducs et les ponts; le second renferme la description des côtes et des ports de la Grande-Bretagne.

Dans l'intention de revenir plus d'une fois à un ouvrage qui semble tenir le premier rang dans l'échelle de l'utilité, nous ajournons les détails techniques, en nous bornant aujourd'hui à extraire de l'Introduction, morceau brillant de

style, et rempli de grands saits historiques, un tableau ras pide des résultats déjà obtenus, et de ceux que laissent provoir, disons plus, que promettent, la direction et les encouragemens donnés dans la Grande-Bretagne et dans le matier empire de l'Inde, à la force commerciale de la nation anglaise.

Après avoir dessiné à grands traits le colosse géographique qui représente la puissance actuelle, militaire et navale de l'Angleterre: « Ainsi, » dit l'auteur, « d'un centre unique, par la vigueur de ses institutions et par l'état avancé de ses arts civils et militaires, une île qui, dans l'Archipel océanique seroit à peine comptée au troisième ordre, fait sentir l'effet de son industrie et le poids de sa puissance jusqu'aux extrémités des quatre parties du monde, en même temps qu'elle peuple et civilise une cinquième partie, qui suivra ses lois, parlera son langage, et recevra ses mœure et son négoce, avec ses arts et ses lumières. »

Une réflexion de haute politique succède à cet exposé. « Cette immense dispersion de colonies et de provinces, (ajoute l'écrivain) qui feroit la foiblesse et la ruine de toure autre nation, fait le salut et la force du peuple britannique. C'est parce que l'Angleterre est séparée de ses provinces extérieures par d'épormes distances, qu'elle n'est point vulnérable avec efles; c'est parce que ses provinces se trouvent séparées l'une de l'autre par d'aussi grands intervalles, qu'elles ne sauroient à la fois succomber sous un seul adversaire. Les attaquer, est difficile; les bloquer est impossible. Pour satisfaire aux besoins de l'industrie, du trafic et du Gouvernement, entre la métropole et les possessions dispersées sur toutes les mers, il faut, même au milieu de la paix, un grand nombre de navires; et ces navires, faisant voile au premier signal vers le point menacé

y portent des renforts et des secours qui le rendent imprenable soit par force soit par famine. »

L'ancienne Rome, qui avoit conquis une grande partie de l'Europe et des portions de l'Asie, sembloit posséder, dans sa politique et ses armées innombrables et aguerries, un principe et des moyens de puissance permanens: toute-fois à l'époque de l'irruption des barbares, l'empire romain, envahi, comprimé de toutes parts, se resserre plus vîte qu'il ne s'étoit déployé, il repasse par les limites de tous ses agrandissemens, jusqu'à son entière destruction; « mais, » dit l'auteur, « l'empire britannique a en lui-même un principe de résistance qui manquoit à celui des Romains; ce principe est celui de la force commerciale, »

Bien des gens présèrent sermer les youx et les oreilles, à voir ou entendre ce qui leur déplaît, à tort ou à droit; la vérité toute simple est pour eux une offense indirecte, quand elle blesse des passions ou des opinions favorites ; enfin, l'amour-propre des nations est tout aussi susceptible, plus peut-être, que celui des individus. L'auteur, chez quil'expérience paroît avoir fait naître ces réflexions, désire que ses compatriotes les partagent, et que faisant taire toute prévention, ils accueillent la vétité avec autant d'ardeur et de honne soi qu'il en met lui-même à la rechercher. « Aux yeux du sage, » dit-il, « la puissance des nations est un fait, qu'il étudie comme un naturaliste étudie un phénomène, comme le géomètre étudie les vérités mathématiques, pour en connoître les principes, et pour en découvrir les conséquences..., » Ce que l'empise britannique, observé dans cet esprit, doit de fortune à la force commerciale, peu de mots suffisent pour le faire comprendre : mais, quels moyens, quels mayaux, ont produit cette force elle-même? Des mavaux pareils, des moyens analogues pouvoiens-ils élever d'autres peuples au même degré de puissance? Le penvent-ils encore? Voilà ce qu'il nous importe de savoir; comme Français, pour l'avantage de la France; comme amis de toute l'humanité, par ce juste et généreux sentiment qui nous fait prendre interêt à la dignité, à la paix, à l'indépendance, au bonheur de toutes les nations. »

En tête de ces élémens de succès qu'il désire signaler, l'auteur place le caractère national.

« Il faut pénétrer, « dit-il, » dans la connoissance d'un caractère auquel le commerce d'Albion doit ses prospérités les plus étonnantes. Observons-le, ce caractère, imprimant l'impulsion à la pensée autant qu'à l'action des individus; excitant une ardeur irrésistible, insatiable, de dévancer tout rival, et sur-tout d'écraser l'étranger, par une concurrence à la fois personnelle et nationale. Eh quels moyens pour atteindre ce but! une activité froide, continue et méthodique; une audace méditée, qui fait tenter au spéculateur tout ce que la prévoyance, et je dirois presque la divination des calculs montre comme ayant, au total, moins de chances de revers que de succès. Ajoutons à ces qualités une persévérance dans les entreprises communes ou privées, qui tient à la stabilité des institutions, d'où naît à la longue la constance des caractères; et tant de vertus énergiques, exerçant sur les âmes une action, dont le premier ressort est un esprit public, inspiré par l'excellence de l'ordre public, et par la protection inviolable des lois les plus chéries. »

» A ces causes morales, ajoutons encore des règles d'économie politique et domestique, favorables à tous les intérêts, stimulantes pour toutes les industries, encourageantes pour tous les talens. » On ne peut sans doute tracer plus énergiquement et en moins de mots, la ligne politique à suivre par tout peuple qui aspire à marcher dans la civilisation d'un pas ferme, uniforme, et accompagné de la plus grande somme possible de bonheur national.

L'auteur justifie ensuite l'ordre qu'il a adopté dans la répartition des matières dans ses deux volumes, en consacrant le premier, à l'étude et à la description des travaux qui favorisent et
développent la force commerciale au centre même de l'Etat,
'et le second, à la suivre par degrés jusqu'aux rives les
plus lointaines. « Cet ordre, » dit-il, « est le seul dont
l'exemple doive être offert à la France. C'est l'intérieur qu'il
faut avant tout vivisier, pour l'animer d'une énergie qui
puisse ensuite au-dehors nous mettre à notre place sur tous
les points du globe où notre industrie commerçante ira répandre ses bienfaits. »

Suit un tableau succinct, rapide, tracé de main de maître, de la naissance et des développemens de la politique industrielle de l'Angleterre depuis Elisabeth jusqu'à nos jours, « où parut, » dit-il, « un de ces génies qui naissent pour asseoir sur de nouveaux fondemens la destinée des empires; un ministre, qui seroit sans égal dans son siècle, s'il eut été probe envers l'étranger comme il le fut envers ses concitoyens. Lord Chatham entreprit de transporter sur le sol même de la patrie les racines de la puissance extérieure de l'Angleterre; il voulut mettre la sortune des citoyens, et par conséquent la fortune de l'Etat, à l'abri des chances et des nécessités de la guerre. Toujours fidèle à ses engagemens envers les particuliers il osa faire du crédit une arme pour les combats; il coalisa les forces individuelles avec la force publique, et la diplomatie des Cours avec les ressources des arts mécaniques, afin d'attaquer par toutes les voies la puissance et la richesse des peuples rivaux. En un mot, la guerre elle-même, comme la paix et les traités, entreprise et poursuivie dans un but purement industriel, eut la victoire pour moyen, la conquête pour accessoire, le calcul pour auxiliaire, et le commerce pour objet principal. »

on Dans la salle où les corporations mercantiles de la Cité de Londres tiennent leurs assemblées générales, j'ai lû sur la piédestel du monument érigé par leur reconnoissance à la médité de Chatham cette inscription, qui m'a fait une impression profonde: Au Ministre qui le premier a découvert le moyen de faire fleurir le commerce et l'industrie nurant la paix! Il faut montrer les résultats de cette étonnante conception.

Après avoir rapidement exposé la série de prodiges industriels qui en ont été la conséquence : « Grâces à ces travaux , » dit l'auteur , « en ce moment , dans les trois royaumes , vingt-deux mille trois cents navires marchands , montés par cent saixante mille hommes, et capables de porter deux millions de tonneaux de marchandises , suffisent à peine au transport de côte en côte , à l'exportation du superstu de la circulation intérieure , et à l'importation des produits étrangers nécessaires pour entretenir cet immense commerce (1). »

n Voilà le progrès dont l'origine remonte au milieu de la guerre de sept ans; progrès que la guerre si désastreuse contre les colonies d'Amérique a ralenti, sans pouvoir l'interrompre; progrès qui tout-à-coup s'est ranimé par l'abandon de ces mèmes colonies; progrès qui surtout a pris une marche gigantesque durant les guerres si acharnées et si longues, de la république, du consulat, et de l'empire français.»

» C'est ainsi que l'Angleterre florissoit au-dedans lorsque ses sacrifices au-dehors nous sembloient accélérer sa ruine et préparer sa chute. C'est ainsi que, depuis la paix même, entrant contre tous les peuples dans une guerre d'industrie,

<sup>(1)</sup> NB. C'est un Géomètre qui parle.

spimée de sa force commerciale intérieure, comme un être vivant l'est de sa force vitale, elle a renversé tous ses rivaux à l'extrémité du nouveau monde, ainsi qu'au cœur de l'ançcien. Une fois supérieure dans cette lutte, elle jette son annique cuirasse, et fait tomber les remparts de ses prohibitions; elle ouvre ses ports aux étrangers et leur offre ses entrepôts; elle ne demande plus de ses rivaux en industrie qu'une faveur, c'est de descendre nus comme elle dans l'aprène où ses exploits récens lui assurent la victoire.

»Qu'a donc fait l'administration britannique pour produire en aussi peu de temps des travaux publics, qui seuls ont rendu possibles les grands résultats dont nous venons d'offrir le tableau? Rien.. Elle a laissé faire au commerce, qu'elle a cru servir assez en lui garantissant protection à l'extérieur, justice partout, et liberté dans l'intérieur. Elle a laissé les fabricans, les propriétaires, et les négocians à grandes, à médiocres, à petités fortunes, conférer entr'eux sur leurs besoins mutuels, aux les ouvrages d'art-qui leur seroient puilles, enfin, sur les moyens d'entreprendre et d'exécuter gux-mêmes ces ouvrages »

Ces révélations d'un observateur plein de sagacité et d'amour pour son pays, sont à la fois encourageantes et désespérantes. Si les Gouvernemens n'ont rien à faire pour qu'on arrive à ces magnifiques résultats, on doit se féliciter et prendre patience; ils naîtront d'eux-mêmes. — Oui; mais il fant susciter cette force vitale qui anime l'Angleterre, c'est-à-dire, en d'autres termes, créer l'esprit public. Or, ici ma entre dans un cercle vicieux; car, cet esprit, et la prospérité nationale, sont, par une action réciproque, tout à la fois, cause et effet; le bonheur commun inspire le patriotisme, et ce sentiment devient à son tour la source de la prospérité publique; l'un n'existe pas sans l'autre; et ils se renforcent par leur influence mutuelle, dans une progression

indéfinie; mais l'ordre de leur production n'est pas indifférent ni arbitraire; le bonheur du peuple doit nécessairement précéder, et l'esprit public en est la conséquence naturelle. Ces deux résultats une sois obtenus, une prospérité croissante et illimitée devient l'effet indubitable de leur action et réaction alternatives dans la vie politique d'une nation.

Citons à l'appui de cette considération que nous ne croyons pas sans importance, quelques reflexions puisées dans un ouvrage publié en 1822 par notre auteur, sous le titre de Système de l'administration britannique. Après avoir fait connoître les beaux résultats des banques d'épargne, favorisées également pour la classe ouvrière par la classe opulente et par le Gouvernement. « Ainsi (dit-il) le ministère britannique, dans le compte qu'il fait rendre de ses actes, de ses vues et de ses pensées, déclare à la face des nations. qu'il met au rang des biensaits de l'ordre public et des prospérités sociales, non-seulement le progrès des arts utiles et l'activité des manufactures, et les ressources du commerce, et le bonheur des classes supérieures qui dirigent les travaux : mais aussi le développement de l'indépendance physique et morale des classes inférieures, qui exécutent ces mêmes travaux. Il aime à contempler parmi ces titres de gloire, les moyens d'élever, d'exalter le caractère national en rendant plus heureuse et moins servile à tous égards la condition des moindres citoyens.»

Et ce n'est pas le Gouvernement seul, qui, en Angleterre, est animé de ces nobles motifs. Les grands propriétaires ne sont pas les ennemis des perfectionnemens et des inventions favorables à l'industrie et au commerce. « Loin de porter envie, dit l'auteur, aux succès de la classe laborieuse, ils engagent le peuple entier au travail, à la prévoyance, à l'économie, qui peuvent, en lui donnant l'aisance et le bonheur, le rendre indépendant et sier, comme doit l'être un peuple riche et libre.»

Maintes fois les grandes familles d'Angleterre sont descendues elles-mêmes dans les rangs de l'industrie pour acquerir de nouveaux titres de popularité, d'estime, et d'illustration. C'est ainsi qu'elles ont sû produire des travaux d'utilité générale qui semblent surpasser les moyens et les sacrifices possibles d'une fortune privée.»

»En parcourant les campagnes et les côtes de la Grande-Bretagne, on découvre partout des monumens de cet esprit magnanime. Voulez-vous savoir quels ont été les créateurs de ce canal qui répand la vie et l'activité dans le voisinage et jusqu'au sein d'une grande ville manufacturière (1)? — C'est un Duc de Bridgewater qui conçut et mit à terme cette belle entreprise. — Quels sont les créateurs de cette route en fer qui conduit à dix milles de distance les produits d'une mine, et les voyageurs d'un pays jusqu'au bord de la mer dans un port artificiel? Et quelle Société puissante a construit les formes, les bassins, les môles, et les édifices de ce port? — C'est un Duc de Portland qui suffit seul à ces vastes travaux. »

Après avoir énuméré d'autres entreprises non moins grandes et belles, exécutées par des individus appartenant aux premières classes de la société en Angleterre, l'auteur, Français dans l'âme, fait un honorable retour sur son pays. « Ce beau rôle (dit-il) de la classe opulente et privilégiée, ce patriciat véritable, ne pouvons-nous pas espérer de le voir dignement rempli parmi nous? Ah! si la mémoire des bienfaits répandus sur la société par les Bed-

<sup>(1)</sup> Manchester.

ford, les Bridgewater, les Fox et les Chatham, les Ports land et les Cavendish s'unit avec toutes les idées de génies de savoir et d'éloquence, avec tous les sentimens d'amour du pays et de zèle pour le Prince, avec tous les souvernirs de services rendus à l'industrie nationale, à la fortune des citoyens, à la puissance de l'Etat, n'avons-nous pas des noms également illustres à rappeler aux souvenirs de la France et du trône?

Ici l'auteur déploie, avec un juste orgueil, une liste de noms, trop connus en France pour qu'il soit nécessaire de les transcrire ici; puis il ajoute: « Non, certes, nous ne sautions un seul instant soustraire à notre mémoire des noms qui, dans les annales de notre renommée, s'allient inséparablement aux souvenirs de tous nos grands travaux; de tous nos monutaens, et des plus heaux traits de notre catactère national. C'est à l'exemple des illustrations antiques qu'il est donné de tracer la carrière aux illustrations modernes; et jamais cet exemple ne restera stérile sur une terre où l'honneur est le premier des biens et le plus noble des salaires. »

Si de grands noms en Angleterre cherchent à produire de grandes choses, d'autre part, l'esprit de société, qui est un des traits caractéristiques de la nation, en concentrant un nombre indéfini de volontés en une seule, procure souvent d'immenses résultats. L'auteur ne nèglige point de signaler cette source féconde de prospérité dans un Etata « Cherchons (dit-il) à répandre un généreux esprit d'assacciation tourné vers l'entreprise des travaux utiles à la pastirie. Alors nous verrons se former des liens d'intérêt commun, d'amitié privée, d'estime particulière entre tous les rangs, au milien de tous les partis; et pent-ètre la contende publique, avec la fortune et la force de l'état, searont la conséquence moins éloignée qu'on n'oséroit l'espé-

drions pouvoir, en cet instant, montrer dans tout leur jour les innombrables bienfaits. »

Après avoir rapidement recensé depuis Henri IV jusqu'à nos jours, les entreprises d'utilité publique exécutées en France par des Sociétés, avec un succès plus ou moins satisfaisant, l'auteur poursuit en ces termes.

"En contemplant ces travaux, si dignes d'éloges, nous croirions-nous dejà voisins du terme de nos efforts? Jugeons-en par l'avance qu'ont sur nous nos émules. Nous allons avoir cinq lieues de routes en ser, et nos rivaux en ont cinq cents; nous allons avoir dix, quinze compagnies pour des navigations artificielles, et nos rivaux en ont cent... Chez nous, l'autorité se voit encore dans la nécessité d'exécuter elle-même à plus grands frais, et plus lentement, des travaux que des particuliers, unissant leurs moyens, entreprendroient avec tant de succès, s'ils en avoient la noble ambition..... Je dois le dire une dernière sois; en nous livrant à ces travaux d'association, nous cimenterons l'alliance de toutes les classes de l'Etat et des individus de chaque classe; et nous marcherons d'un même pas à l'agrandissement de la force physique et à l'affermissement de la puissance morale de notre patrie.»

Efforçons - nous d'atteindre ce but avant d'arriver au terme de notre carrière. Les hommes de notre génération, suivant le cours ordinaire des mortalités humaines, ont quelques années à vivre. Fasse le ciel qu'au déclin de leurs jours ils puissent dire à la génération qui les remplacera : Nous avions reçu de nos pères une France appauvrie, agi-tée, déchirée; recevez de nous une France couverte de monuments. d'utilité publique érigés par notre industrie, exubérante de richesses produites par notre travail, plus riche en-

core en concorde, en vertus, en magnanimité. Transmettez à vos ensans cet héritage, agrandi par vous, comme il le sut par nous-mêmes; et puissent d'âge en âge, tous les peuples de la terre éclairés par notre savoir, enrichis par notre industrie, améliorés par nos exemples, répéter pour la France ce vœu qu'un grand homme mourant formoit pour sa propre patrie: Esto perpetus! Qu'elle soit immortelle!...»

Si le cœur de tout Français doit bondir d'espérance, à la lecture de cette belle et touchante péroraison, celui de tout homme qui a une patrie (grande ou petite n'importe) ému de sympathie pour des sentimens exprimés d'une manière si noble et si juste, pensera à elle, à son avenir, et fera pour elle les mêmes vœux.

(La suite au Cahier prochain.)

Faites au l'au-dessus du niveau de la Mer: rvatoire de Paris.

| Notice of the second                                                        |                    |       | MAI 1824.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Jours du Mois.                                                              | Phases de la Lune. | régl. | OBSERVATIONS DIVERSES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                                               | <b>→</b>           | 27    | Les blés ont souffert de trop de pluie et d'un temps froid, ils ont commencé a épier dès le 27. Ils sont clairs. Les blés de printems semés en février sont beaux : les derniers semés sont foibles. Les prés promettent beaucoup, et les trèfles, luzernes et sainfoins sont également très-beaux. La sortie des raisins s'annonçoit bien, mais le temps froid leur a nui. La vigne est fort en retard. |  |
| 14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>126 | C                  | 27 26 | Déclinaison de l'aignille aimantée à l'Observation de Genève, le 31 mai 19 <sup>6</sup> 11'                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 27<br>28<br>29<br>30                                                        | ennes.             | 26    | Température d'un Puits de 34 pieds : le 31 mai + 19.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

# EOROLOGIQUES -

Mer; sur mêmes heures que celles qu'on fait au 1 . . . . . . so e m 1 N.ÈVE.

#### // AVRIL 1824. Therm. OBSERVATIONS DIVERSES. minim. T DU CIBL. d. les 24 h. Le 3, le courier du Vallais accompagné du marronier (1) fut enseveli sous une avanua. neige. lanche; à dix minutes de l'hospice, mais 14: 5 e. brou. 9. 8 s'étant trouvé à l'extrémité il a pu s'en ree sol. nua. 13. 5 tirer sans béaucoup de peine; le courier nua. id. 13. 3 d'Aoste a aussi couru le plus grand danger. nua. id. 12. 8 nua. id. 10. 0 1. sol. nua. 10. 0 nua. serein 9. 9 1. sol. nua. 9. 0 9. nua serein. 13. 12. 9. sol. muz. nua., id. 7. 4. n. neige. 7. nna. brou.

nua. id. v. sol. nua. nua. id.

1. id.

e id.

e id.

n. sol. nua. a. sol nua. in id. in, id. nua. id. v. neige. re, id. z. sol. nna

nua. id. nua. serein

(1) Le domestique qui va tous les jours à la découverte des voyageurs.

### ASTRONOMIE.

REMARKS ON PAOF. STRUVES OBSERVATIONS, etc. Remarques sur les observations du Prof. Struve pour déterminer la parallaxe des étoiles fixes. Par J. Pont Esq., astronome royal à l'Observatoire de Greenwich. (Journal de l'Insa-tilution Royale de Londres, N.º 32. 1824.) (1)

(Traduction.)

PNTAE les différentes tentatives faites par les astronomes pour déterminer la parallaxe des étoiles fixes, on doit considérer les observations du Prof. Struve comme au nombre des mellleures et des plus judicieuses. (Obs. Vol. II. III.)

So. et Arts. Nour. serie. Vol. 26. N. 2. Juin 1824.

Comp-d'est; sur l'état de l'Astronomie pratique; ètc., la question aussi importante que délicate; de la parallaxe des étoiles fixes; sur laquelle deux habiles observateurs MM. Pond, et Brinkley; ne sont pas tout-à-fait d'accord; cite en note (p. 23 de ce vol.) un troisième astronome Mr. Struve; à Dorpat, comme ayant fait sur tet objet; des observations qui tendent à confirmer les résultats obtenus par l'astronome de Greenwich; hous croyons titile de communiquer à ceux de nos lecteurs qui s'intéressent à la solution de ce grand et difficile problème, les rémarques de Mr. Pond sur le travail de Mr. Struve; nous les tirons du Recueil ciré dans le titre. (R)

Sa manière de procéder est, de déterminer, au moyend'une excellente lunette méridienne portant sept fils à son soyer, la somme des parallaxes d'un certain nombre d'étoiles fixes, dont les ascensions droites, comparées deux à deux, différent d'environ douze heures.

Les résultats qu'il obtient par cette méthode paroissent vérifier une remarque que j'ai souvent eu l'occasion de faire, savoir, qu'à mesure qu'on perfectionne, ou les instrumens, ou la manière d'observer, la parallaxe résultant des observations comparées, s'approche de plus en plus de devenir insensible, ou inappréciable.

Sur quatorze couples d'étoiles opposées, comparées de cette manière, Mr. Struve en trouve sept, qui donnent une parallaxe négative; résultat qui, seul, devroit engager à n'attribuer qu'avec beaucoup de circonspection, aux effets de la parallaxe, les petites quantités positives qui ressortent des sept autres. Toutefois, Mr. Struve penche à assigner o''16 (espace) de parallaxe à 3 de la petite Ourse; et il estime = 0'',45 (environ demi-seconde de degré) la somme des parallaxes de a du Cygne et de la grande Ourse. Son aavant collaborateur Mr. Valbeck, qui paroit s'être chargé des calculs, est disposé à attribuer la plus grande partie de sette parallaxe à la plus petite des deux étoiles; circonstance qui, vû son improbabilité, ne pourroit être admise qu'avec de sortes preuves.

Mais, quelque doute raisonnable qui puisse rester sur l'exactitude d'un résultat donné, lorsqu'il a pour objet des quantités aussi minimes, cependant on doit accorder une grande confiance à la moyenne qu'elles fournissent, et c'est sous ce point de vue (omis par le savant auteur) que j'in-vite les astronomes à considérer l'objet.

Si donc nous prenons la moyenne des quatorze résultats

des étoiles dépuis la première à la quatrième grandeur, on trouvers que la somme moyenne des parallaxes des étoiles, opposées deux à deux, est égale à 0",036 d'espace; d'où résulte la parallaxe de l'une d'elles, de 0",018, c'està à-dire; un peu moins de deux écutiones de seconde.

Si l'on peut accorder quelque confiance à ces observations et à leurs résultats, on doit en conclure que toute tentative pour déterminer la parallaxe de ces étoiles en déclinaison floit n'offrir aucune apparence de succès; puisque, dans ce cas, on ne mesure que le petit axe de l'ellipse; et que l'incertitude sur les réfractions; élément dont l'influence est directe sur les observations qui déterminent la déclinaison; s'élève au moins à vingt fois la quantité qu'on cherche à déterminers

## METEOROLOGIE.

Hamans on the burdstrion or new, etc. Remarques sur les circonstances qui accompagnent le dépôt de la fosée:

Par D. Hanna (Journe de l'Institution Royale, N. 31):

(Traduction):

Durax à ché un exemple intéressant de l'influence des métaux pour retarder le depôt de la fosée. Il a trouvé, qu'un merre de montre posé sur un plat d'argent; et en-

bord un espace large de cinq à six lignes parsaitement sec, et vers lequel les gouttes de rosée décroissoient de grandeur d'une manière régulière. En répétant cette expérience, j'ai trouvé que non-seulement le bord du verre étoit environné d'une zône sèche, mais qu'il y avoit au milieu de sa surface un espace circulaire également sec, en même temps que deux zônes étroites de rosée, formées de particules excessivement fines, qui entouroient les bords de la zône centrale, laquelle étoit couverte de gouttes plus volumineuses.

A l'époque où cette expérience sut saite, la nuit entière étoit destinée à quelques recherches générales sur les phénomènes de la rosée, de manière qu'on eut une occasion très-favorable d'observer, soit son premier dépôt, soit les gradations selon lesquelles on la voyoit s'accumuler.

Le 15 mai, au coucher du soleil, on plaça deux verres de montre, de dimensions égales, leur face concave, tournée en dessus, sur un plateau d'étain très-poli; l'un des verres étoit entouré d'un anneau de même métal, de même diamètre que le verre, et d'une profondeur égale à la flèche de sa courbure.

Ce ne sut qu'après une demi-heure, à dater du coucher du soleil, que la température du verre se trouva suffisamment abaissée pour sorcer la couche d'air en contact avec lui à déposer sur sa surface une portion de son humidité. La rosée parut d'abord sur chacune des surfaces vitreuses à-peu-près comme l'esset qu'on auroit produit en portant légèrement l'haleine sur elles. Mais il y avoit une différence dans la manière dont le dépôt se sormoit sur les deux verres. Dans celui qui n'avoit pas d'anneau, l'humidité se bornoit à une zône terminée d'un côté par le bord du verre, et de l'autre par un espace circulaire sec et transparent occupant le milieu de la sursace, et du diamètre d'un pouce et un

quart; mais; dans l'autre, la circonsérence du cercle see et transparent sormoit la limite intérieure de la zône de rosée; et un cercle, distant d'environ un quart de pouce de la circonsérence du verre sormoit la limite extérieure. A neus heures et demie les particules du bord intérieur des deux zônes conservoient leur ténuité; mais dans le premier verre en apercevoit une augmentation sensible dans leur volume, jusqu'aux confins du bord extérieur; tandis que dans l'autre, cet accroissement procédoit, non-seulement du bord intérieur, mais aussi de l'extérieur; de manière que les particules les plus volumineuses occupoient le milieu de la zône.

Au bout d'une heure, les apparences furent différentes; en dedans de la portion humectée dans le premier des deux verres, on aperçut une autre zône humide, fort étroite, composée de molécules très-fines. Ces deux zônes ne se confondaient pas, et leur ligne de séparation étoit très-distincte. La formation de la dernière diminuoit nécessairement le diamètre du cercle transparent, puisque la totalité de cette zône s'étoit formée dans cette partie précédemment sèche. Ainsi, la surface du verre étoit partagée en trois régions; savoir:

- 1.º La zône extérieure, composée de particules dont le volume décroissoit à mesure qu'elles s'éloignoient du bord extérieur du verre.
- 2.º La zône étroite, de molécules très-atténuées, et dont les bords étoient distincts.
  - 3.º Le cercle central sec et transparent.

La surface de l'autre verre présentoit une zône semblable de particules très-atténuées des deux côtés de la zône mentionnée la première; ainsi cette surface offroit cinq régions, savoir:

1.º Une zône transparente, sèche.

- 2,8 Une sone étroite, composée de molécules très-fines, et dont les bords étoient distincis.
- 3.º Une zone formée de particules dont le volume par roissoit plus considérable à mesure qu'en partant des deux bords elles répondoient à des pertions plus voisines du milieu de la zone.
- 4.º Une zone étroite, à bords très-distincts, et composée de particules extrêmement fines.
  - 5.0 Un cerele sec et transparent.

A minuit, le seul changement qu'on pût apercevoir étoit, une augmentation de volume dans les gouttes déposées sur le verre, et une petite diminution dans le diamètre des cercles secs, comme aussi dans la largeur de la zône sèche. Vers deux heures après minuit, les gouttes, dans les zônes les plus grandes, avoient sensiblement augmenté, et les régions sèches étoient demeurées telles. A quatre lieures du matin (époque de la température la plus basse), les gouttes, dans les zônes extérieures, étoient eucore sensiblement augmentées, ainsi que celles apparlenant aux zônes intérieures. Cependant ces dernières zônes avoient conservé leur largeur en commun avec les autres, et avec les portions non humectées de ces cristaux.

L'apparence des verres, à chacune des périodes d'observation, étoit extrêmement intéressante; lorsque les particules de la rosée avoient acquis un certain volume, la surface vitreuse ressembloit fort au papier revêtu d'un enduit métallique blane, qu'on employe dans certains ornemens. Environ une heure avant le lever du soleil, on vit une petite goutte transparente paroître au centre de l'espace sec circulaire; elle étoit formée par l'humidité déposée à l'extérieur du verre et qui étoit descendue jusques au point le plus bas de la convexité. Lorsqu'on enleve la capsule du verre, la goutte resta attachée au métal. L'application brusque de la chaleur à ces verres étoit toujours accompagnée d'une dissipation partielle des particules les plus fines de l'humidité; la simple chaleur de la main suffisoit à provoquer cette évaporation; elle étoit encore plus prompte lorsqu'on approchoit une chandelle pour faire l'observation. On trouvoit dans ces faits une preuve indirecte en faveur de la théorie de feu le Dr. Wells, savoir; que la cause première de la rosée, et tous les beaux et intéressans phénemènes qui résultent de ses nombreuses modifications, doivent être attribués aux oscillations de la température.

On peut rapporter la cause des phénomènes qui viennent d'être décrits à la difficulté qu'opposent les surfaces métalliques très-polies à la rayonnance de la chaleur du dedons au dehors, et à l'obstacle que leur influence oppose aux corps dont la rayonnance est facile, et qui se trouvent en contact avec ces surfaces polies. Le verre, par exemple, hors duquel la chaleur rayonne facilement, touchoit par une portion de sa surface l'étain poli, qui ne rayonne qu'imparfaitement. La résistance qu'oppose ce foible rayonnement à la formation de la rosée étant communiquée à la surface vitreuse, également dans toutes les directions, mais confinée dans certaines limites, explique pourquoi le fond des capsules de verre étoit exempt de rosée, et pourquoi les portions sèches de leurs surfaces affectoient la forme circulaire. On peut attribuer à la même cause l'uniformité de largeur de la zône sèche dans la capsule entourée d'un anneau.

Le volume graduellement croissant des sphérules de rosée, à partir des hords des régions transparentes de la surface des verres, est une preuve évidente de l'influence générale du métal, et de la manière graduée dont cette influence diminue. Dans la capsule entourée d'un anneau le dépôt de la rosée étoit empêché, soit par le métal sur lequel reposeit

le verre, soit par la présence de l'anneau. Cette double influence faisoit que les plus petites sphérules répondoient nécessairement aux bords des zones humides, et les plus grosses au milieu de ces mêmes zones; parce que ce milieu étoit
la portion où l'influence réunie des métaux étoit la moindre.
Dans l'autre capsule, qui n'étoit soumise qu'à une seule de ces influences, les plus petites sphérules de rosée répondoient nécessairement au bord intérieur de la zone, et les plus grosses devoient se trouver, et se voyoient en effet vers le bord de la capsule, région la plus éloignée de l'influence du métal.

Dans certaines conditions de l'atmosphère, et après qu'une surface métallique a été exposée pendant quelque temps à son influence, elle se rapproche beaucoup de l'état favorable à la formation de la rosée; et, ainsi que cela arrive souvent, elle s'y dépose effectivement (1). Dans le courant de la nuit employée à ces expériences, cette dernière condition n'exista pas tout-à-fait, mais il s'en fallut de très-peu. Ge nouvel état de la surface métallique rétablit nécessairement dans un certain degré, la force rayonnante diminuée du verse; delà procédoient les zônes étroites de molécules très-fines, qui se formèrent après le premier dépôt; et il p'est pas improbable, quoique je n'aie pas eu l'occasion de le vérifier par expérience, que le moment auquel commense le dépôt de la rosée sur une surface métallique, seroit aussi

<sup>(1)</sup> On connoît depuis long-temps la difficulté qu'ont les métaux polis à se charger de rosée, comparativement à ceux qui ne le sont pas. Mais il y a quelques circonstances en rapport avec le Aépôt de la rosée sur leurs surfaces à diverses distances audessus du sol, qui méritent l'examen des physiciens. (Note de l'Auteur.)

cistal. A partir aussi du principe que la rosée se dépose plus promptement sur les susfaces horizontales que sur les verticales, on peut prévoir que l'humidité se manifesteme plutôt et plus abondamment dans l'espace circulaire sec, au fond de la capsule entourée d'un anneau, que dans la zône sèche voisine du bord de cette même capsule.

Le 10 Juin on fit les observations qui suivent, sur la température d'un carreau de verre déposé sur le gason, comparée à celle de l'air, à un pied de distance au-dessus. Le but de cette expérience étoit de découvrir si le dépôt de la rosée succédoit timmédiatement à l'abaissement de la température du corps sur léquel elle se formoit, au-dessois de la température de la couche d'air qui reposoit sur ce corps. A l'aspect du tableau suivant, on voit que l'effet avoit lieu de cette manière.

| Temps des observations. | Température du<br>verre posé sur<br>le gazon. | Temp. de l'air<br>à un pied<br>au-dessus.<br>deg. F. |
|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| heur.                   | deg. F.                                       |                                                      |
| 5 🔓 soir                | 73                                            | 70                                                   |
| 5 <del>å</del>          | 70                                            | <b>. 69</b>                                          |
| 6 1                     | 66                                            | 67                                                   |
| 6 3                     | 63                                            | 66                                                   |
| 7 7                     | 61                                            | 65                                                   |
| 7 4                     | 59 ÷                                          | . 64 🕂                                               |
| 8 🗼                     | 58                                            | <b>63</b>                                            |
| 9 1                     | 57                                            | 62                                                   |
| 9 1                     | 56 🛓                                          | 62                                                   |
| 10 1                    | 59                                            | 62 ½                                                 |

La première trace visible d'humidité parut sur la surface du verre reposant sur le gazon, à six heures. Au bout d'un quant d'heure elle devint très-distincte. A 5 3 heures la tem-

pérature du verre étoit à 70° F. et celle de l'air à 69°; on me voyoit aucun signe d'humidité; mais, dans l'intervalle d'une demi-heure, l'air vint à 67° et le verre à 66°; et dans ce moment le dépôt de rosée commença à se mon-trer. Ce fait est en accord avec la découverte du Dr. Wells, que les corps deviennent plus froids que l'air ambiant avant que la rosée commence à se déposer sur leur surface.

Le soleil à 6 heures étoit encore éleve de 170, mais ses rayons directs n'atteignoient pas le lieu de l'observation. L'air étoit calme, et le ciel serein. On avoit disposé un carreau 'de verre à 16 peuces au-dessus du sol, et la rosée ne s'y montra qu'à 7 + heures; preuve de la lenteur avec laquelle l'influence refroidissante du sol se communique à l'air qui repose dessus. A 703 henres, au moment où le soleil disparoissoit sous l'horison, la température d'un carréau élevé de 30 pouces au-dessus du sol, se trouvoit assez basse pour recevoir un dépôt de rosée de l'air contigu. Au coucher du soleil, des touffes de laine pesant chacune 12 grains, qui avoient été placées sur des surfaces métalliques reposant sur le gazon et dans les hauteurs respectives de 16 et 30 pouces, avoient déjà reçu au coucher du soleil, des augmentations de poids, respectivement, de 4, 3 ÷, et 3 grains; ce qui montre qu'à l'ombre, la rosée commence à se déposer lang-temps avant que le soleil deseende sous l'horison.

Par suite de l'apparition d'un nuage dense au zénith, entre 9 \(\frac{1}{2}\) et 10 \(\frac{1}{2}\) heures, la température du gazon s'éleva de 2 \(\frac{1}{2}\) degrés et celle de l'air, d'un demi-degré, ainsi qu'on peut le voir à l'inspection du tableau. L'effet de la présence d'une masse de nuages pour élever immédiatement la température du sol au-dessous, a été observé pour la première sols par Mr. Wilson de Glasgow, et confirmé ensuite par le Dr. Wells. Dans l'observation citée tout-à-l'heure, on remarqua que l'apparition du nuage suspendit

presqu'entièrement le dépôt de la rosée, et que la petite quantité qui continua à se montrer, étoit probablement due à la portion du ciel demeurée sereine. Dans l'intervalle de 5 \(\frac{1}{2}\) à  $(\frac{1}{2}\), une toussée de laine de 12 grains reçut une augmentation de poids de six grains et demi; et depuis cette dernière observation jusqu'à 10 \(\frac{1}{2}\) heures (c'est-à-dire dans l'intervalle d'une heure), la laine n'acquit qu'un demi-grain de poids : la suspension presque totale du dépôt ne peut être attribuée qu'à l'apparition du nuage, puisque l'air demeura calme et que toutes les circonstances restèrent les mêmes, à l'exception de la rempérature. Bientôt après la dernière observation le ciel s'éclairoit au zénith; la formation de la rosée recommença aussitôt, et à six heures du matin la laine se trouva avoir acquis dix grains en sus des sept dont son poids étoit augmenté à 10 \(\frac{1}{2}\) h. du soir.$ 

Le 16 mai, le soleil se leva vers 4 \(\frac{1}{4}\); et depuis ce moment jusqu'à 6 heures, la rosée ne cessa point de se déposer sur de la laine et du duvet de cygne placés sur le gazon, et à des distances de 5, 18 et 32 pouces au-desuis du sol, dans des quantités variées entre 1 et 3 grains. Dans la dernière observation, le soleil étoit à 13 deg. de l'horizon; et pendant une demi-heure, ses rayons directs étoient tombés sur le champ des expériences. Ce fait prouve que la rosée se dépose, même après le lever du soleil.

Plymouth , 25 juillet 1823,

### CHIMIE.

HISTORICAL STATEMENT, etc. Exposé HISTORIQUE DES FAITS ARLAMIS A LA CONVERSION DES GAE EN LIQUIDES. Par Mr. M. FARADAY, Correspondant de l'Académie des sciences de Paris. Chim. Adjoint à l'Institution Royale de Londres, etc. (Journ. de l'Institution Roy. N.º32).

(Extrait.)

Lonsque Mr. Faraday, habile chimiste attaché à l'Institution Royale, observa pour la première fois la possibilité de la conversion du gaz chlore en un liquide (1) et même long-temps après cette époque, il avoit ignoré qu'aucune des substances aériformes proprement dites eût époqué la même modification par des pressions mécaniques. Mais, en recherchiant récemment dans quels cas ce résultat auvoit pu avoir lieu à l'insçu du manipulateur, il a découvert, avec surprise, que ces cas ont dû être nombreux, et il a loyalement cherché à les recueillir et à les signaler à l'attention des physiciens et des chimistes. Nous croyons entrer dans ses vues en contribuant à donner à cette recherche toute la publicité qu'elle nous paroît mériter.

L'auteur expose, dans l'ordre chronologique, les tenta-

<sup>(1)</sup> Trans. Phil. 1823. p. 160, 189.

tives immilés, com me calles qui out en des résultate; ceux de resultate qui out probablement échappé d'l'obsérvateur, comme autoi seux qui out été remarqués et décrits.

Trans. Phil de la Société Royale de Londres pour 1797, le détail d'une suite d'expériences faites par le Comte de Rumford pour déterminer la force élastique de la poudre en-flammée (1). Il y procéduit en enferment ce combustible explosif dans un cylindre de métal, fermé par une soupape qu'on chargeoit à volonté de poids connus. Il estimoit ainsi la force élastique exercée au moment de l'explosion. Il la trouva prodigieuse; il l'attribua en grande partie à la dilatation de la vapeur aqueuse, chaustée au rouge, sans avoir égard à la force élastique des fluides gazeux, l'azote et l'accide carbonique qui se dégageoient en même temps. L'auteur observe que probablement ces gaz étoient réduits à l'état liquide par la forte pression à laquelle les soumettoit l'expérience. Voici quelques détails.

Lorsque la force du fluide élastique produit suffisoit à soulever le poids compriment, une explosion très-bruyante avoit lieu; mais lorsqu'aucune portion de ce fluide n'avoit pu s'échapper, le poids n'étant pas sensiblement soulevé, on entendoit à peine l'explosion, à la distance de quelques pas. Et toutes les fois que la vapeur élastique produite étoit complètement contenue, on étoit étonné du foible degré de force expansive qu'elle conservoit après un petit nombre de secondes de séjour dans sa prison. Le Comte attribue cette, perte d'élasticité à la formation d'une masse, dure comme une pierre, qu'en trouvoit dans le cylindre après l'explosion, et qu'il

4 to But good water

<sup>(1)</sup> On peut voir un extrait détaillé de ce travail, Bibl. Brit. Vol. X. (1799)

croit être le résulait de ce quit; à flastant de l'inflattantitet, étoit à l'état de fluide élastique. On trouvelt tenjours certs contrétion lorsque la combustion avoit su lieu auns que le poids put être souleré; mais le cylindre demensoit vide jé le fluide élastique s'étoit échappé.

L'auteur croit que les effets rapportés, tant sur l'énergié de la force élastique; que sur sa cessation par le refroidissement, peuvent aussi bien être attribués à l'acide carbonique, ou à d'autres gaz qu'à l'éau. Le fort sifflement qui se faisoit entendre lorsqu'une petite portion seulement des praduits élastiques s'échappoit, peut avoir été due au passage, des gaz dans l'ait avec une portion d'eau comparativement peu considérable, les circonstances étant telles, qu'elles ne 
pouvoient pas confiner les premiers, quoique la dernière pâtêtre contenue; car en se peut pas douter que, toutes choses 
égales d'ailleurs, la force élastique de l'acide carbonique ne; 
surpasse de beaucoup celle de la vapeur aqueuse.

Au bout de peu de secondes, la force expansive des fluides produits étoit assez diminuée pour surpasser à peine celle de l'air dans un fusil à vent chargé. Il va sans direque tout ce qui étoit dû à la vaporisation de l'eau et des quelques uns des autres produits, cessoit d'agir aussiôt que la masse du métal avoit absorbé la chaleur; et que ces aubes tances composoient la masse solide qu'on Mouvoit dans le cylindre. Mais ce n'est peutêtre pas allen stop loin, dit l'austeur, que de suppeser qu'il se formoit dans la combustion une quantité d'ablde carbonique qui, si on l'eût totalement contenue, autoit pu, après le refroidissement de l'appareil, soutenir un grand nombre d'atmosphères, mais qui, étang, sus qu'eq diminuoit d'autant l'élasticité du reste, jusqu'au degré où on la trouvoit dans l'expérience.

Passant au gaz ummonlaque, l'auteur cite plusieurs ouvrages

6

dans lesquels sa condensibilité semble annoncée, mais il montre que c'est par suite d'une équivoque dans laquelle on a prin pour gan santeniacal ce qui n'étoit qu'une solution très-satuée d'ainmoniaque. Il en est de même de la conversion prétendue du gaz en liquide dans les expériences de Guyton de Morreau, qui opéroit par reéroidissement artificiel jusques à 48° (centig.): il obtenoit alors un liquide, qui reprenoit sa forme élastique dès que la température s'élevoit. L'autoun trouve que la force de la vapeur de l'ammoniaque desséché par la potasse est égale à six atmosphères et demie, à la température de 50° F.; « et selon toutes les analogies, dit-il., elle exigeroit un degré de froid très-intense, et qui dépasse nes moyens actuels, pour compenser catte force et produire un effet équivalent. »

On a dit que le gaz acide sulfarenz avoit été condense en liquide per Monge et Clouet; mais l'auteur a'a trouvé, nulle part la description de leur procédé. Thomson, Heury, Accum, Aikin, Nicholson, Murtay, tous ces auteurs font mention de l'application simultance du froid et de la pression. Thomson est le seul qui cite son autorité; il nomme Fourcroy; et celui-ci dit senlement que ce gaz est capable de se condenser en liquide à - 280 centig. « Cette dernière, propriété; ajoute-t-il, découverte par les Cit. Mongo et Clouet, et par laquelle ce gaz est distingué de tous les aumes, patoit être due à l'eau qu'il tient en solution et à laquelle il adhère si fertement, que cette circonstance empêche d'estimer exactement les proportions de son radical et du principe acidifiant. « Nonobstant cette objection, dit-il encore, on ne peat guères douter que Monge et Clouet: n'aient : réellement condensé ce gaz en liquide, car j'ai trouvé depuis a que d'après le peu de force élastique de sa vapeur dans les températures ordinaires (elle équivant seulement, à deux shhosphères environ) une diminution de température comparativement modérée suffit pour le maintenir liquide, sous une pression ordinaire; ou bien une pression additionnelle peu considérable, peut le conserver tel, dans les températures communes; de manière que, soit que ces physiciens aient employé seulement le froid artificiel, comme le dit Fourcroy, ou bien qu'ils aient réuni la pression à la basse température ainsi que le prétendent les autres shimistes, on réussiroit à l'obtenir sous forme liquide.

Le Chlore. On sait que G. de Morveau, à l'occasion des ses recherches sur les moyens de désinfecter l'air, fut conduit à employer ce gaz comme l'un des meilleurs moyens d'atteindre ce but. Il proposa à cet effet (1), d'employer des flacene dont la contenance étoit d'environ deux peuces. cubes; on y introduisoit environ 62 grains d'oxide noir de manganèse concasse, puis on les remplissoit aux deux ners d'acide nitro-muriatique, on secoucit le raelange et on obrenoît un dégagement abondant de chlore. L'auteur exoit se toppeler que Mr. G. de M. faisoit construire ces flacons en rette épais, et qu'ils étoient sermés par des bouchons de verre uses à l'emeri, et contenus par un vis de pressieq. Dans ce cas il est très-probable qu'une portion du chlore dégagé y preheit l'état liquide; car, comme sa vapeur, à la température de 60° F., a une force élastique d'environ quatre aumosphères seulement, tout ce qui tendoit à sacdégager en sus de ceste force, devoit prendre l'état liquides Mr. F. remarque à cette occasion que, d'après les connoissances acquises sur la limite de la force élastique de ce gaz, on seroit actuellement en état de construire cet appareil d'une manière à le rendre plus simple et plus postatif que net l'étoit l'ancien.

L'hydrogène

<sup>(1)</sup> Traité des moyens de désinfecter l'air. Paris 1801.

L'hydregène arsenie. On dit que ce gaz a été condensé, en liquide, déjà en 1805. L'expérience, faite par Stromeyer, fut publiée, avec d'autres détails sur ce gaz, dans les actes de la Société de Gottingue (octobre 1805), et plusieurs auteurs, anglais et français, l'ont citée depuis. On obtient ca gaz dans l'appareil pneumatique, en saisant digérer un alliage de quinze parties d'étain et une d'arsenic dans l'acide murizique fort. « Quoique (dit Nicholson T. XIX p. 382) le gaz hydrogène arsénié conserve son état aériforme dans tous les degrés connus de température atmosphérique et de presvien, le Prof. Stromeyer l'a condensé de manière à le réduire en partie à l'état liquide, en le plongeant dans un mé-. lange de muriate de chaux et de neige, dans lequel plu-. sieurs livres de mercure avoient été congelées en peu de minutes. » Notre auteur ajoute ce qui suit : « D'après la circonstance de la réduction partielle du gaz à l'état. hiquide, on peut être conduit à soupçonner que c'étoit plutôt la partie aqueuse du gaz qui étoit condensée, que le fluide élastique lui-même; conjecture qui se renforce dans mon esprit d'après l'épreuve que j'ai faite de l'impossibilité de condenser ce gaz sous la pression de trois atmosphères, à la température de 0° F. »

L'ordre des temps, que l'auteur suit dans son recensement, ramène ici le chlore, à l'occasion d'une série d'expériences saites sur ce gaz, par Mr. Northmore en 1805-1806 (1). Ce chimiste employoit une pompe soulante de laiton, et des récipiens de verre, en sorme de poire, contenant de trois à cinq pouces cubes, et épais d'un quart de pouce; et quelquesois une éprouvette à syphon. Il croit (sans en être bien sûr) avoir poussé la pression jusqu'à dix-huit atmosphères. « Maintenant, » ajoute Mr. F., « que nous connoissons la

<sup>(1)</sup> Journal de Nich Ison, T. XII. p. 368 et XII 232.

Sc. et Arts. Nouv. série. Vol. 26. N.º 2. Juin 1824. G

pression de la vapeur du chlore, on ne peut douter que le passage suivant n'indique une véritable liquéfaction de ce gaz. » « En comprimant, » dit Mr. N., « environ deux pintes d'acide muriatique oxigéné (chlore) dans un récipient de la capacité de deux pintes et un quart, on le convertit promptement en un liquide jaune, tellement volatil, sous la pression atmosphérique ordinaire, qu'il s'évaporoit instantanément lorsqu'on ouvroit la vis qui fermoit le récipient. Je n'ai pas besoin d'ajouter que ce fluide, dans cette conscentration extrême, a l'odeur piquante la plus insupportable. »

Acide muriatique (hydro-chlorique). Le même chimiste, Mr. Northmore, appliquant ses procédés à l'acide muriatique, obtint des résultats qui le portèrent à croire qu'il pourroit le liquésier en quantité quelconque. « Mais, » dit notre auteur, « comme la pression de sa vapeur, à 50° F. est d'environ quarante atmosphères (1), Mr. N. a du être induit en erreur. « Il obtint, dit-il, par la condensation d'une petite quantité de ce gaz, une substance d'un beau vert, qui s'attachoit aux parois du récipient et avoit toutes les propriétés de l'acide muriatique. La condensation d'un volume considérable (quatre pintes), donna une matière glutineuse, vert-jaunatre, qui ne s'évaporoit pas, mais qui étoit instantanément absorbée par quelques gouttes d'eau; son odeur étoit très-piquante, etc. L'auteur se persuade que cette matière n'étoit autre chose qu'une combinaison du gaz acide avec les matières huileuses provenant de la pompe de compression.

Gaz acide sulfareux. « J'essayai, » dit Mr. Northmore, « de condenser environ une pinte et demi de gaz acide sulfureux dans le récipient de trois pouces cubes, mais, après

<sup>(1)</sup> Trans. Phil. 1823. p. 198.

quelques coups de piston, il ne sut plus possible de la faire mouvoir, les surfaces frottantes étant attaquées par l'acide. Cependant le volume comprimé avoit déjà produit un liquide gluant, jaune soncé, qui couloit le long des partois, et qui s'évapora immédiatement, en exhalant l'odeur la plus suffocante lorsqu'on sit cesser la pression. » Il est évident, « remarque Mr. F., » que ce liquide étoit mêlé d'huile à mais d'après sa prompte évaporation, et d'après la connoissance acquise, de la pression peu considérable qu'exerce l'acide sulfureux, on ne peut guères hésiter à admettre que Mr. N. avoit obtenu de l'acide sulfureux à l'état liquide. »

Acide carbonique. L'ordre chronologique ramène ici l'acide tarbonique, à l'oceasion des experiences faites sur ce gaz par Mr. Babbage en 1813. Son objet étoit d'éprouver, en saisant dissoudre la pierre calcaire par l'acide muriatique, și une pression mecanique empêcharoit l'action chimique; de laquelle devoit résulter le dégagement ordinaire de l'acide carbonique. Il choisit à cet effet les rochers de Dudley, dans le Devonshire, dont là pierre est d'un tissu très-compacte. et de couleur foncée. Il sit percer par le procédé ordinaire des mineurs, un trou d'environ deux pouces de diamètre et trente de profondeur, dans une direction verticale; il y versa environ une pinte et demie d'acide muriatique, et enfonça dessus, à grands coups de marteau, un tampon de bois imprégné de suif. Il espéroit que la production élastique attendue, feroit fendre le rocher; mais rien de pareil n'eut lieu. L'auteur croit que, dans ce cas, une partie de l'acide carbonique dégagé, fut réellement condensée en liquide, à l'insu de Mr. B., et que cette conversion empecha le déreloppement complet de la force élastique du gaz, au degre nécessaire pour faire fendre le rocher.

Gaz hydrogène de l'huile. Mr. Gordon est parvenu depuis quelques années (et continue à le faire), à condenser le

gaz hydrogène, obtenu de la décomposition de l'huile dans des récipiens qui alimentent des lampes portatives, commedes, élégantes et économiques. La pression exercée sur ce gaz pour le réduire en petit volume, s'élève jusqu'à trente atmosphères; et il est contenu dans le récipient par un robinet, qui en permet ensuite l'issue pour fournir au bec lumineux. On a observé qu'à la suite de cette condensation il se déposoit un liquide contre les parois du récipient. L'auteur ne croit point que ce liquide soit le gaz condensé, mais un dépôt de vapeur aqueuse ramenée à l'état d'eau; car lorsqu'on la sort du récipient elle demeure liquide sous la température et la pression atmosphérique; on peut la purifier par la distillation; et sous la pression ordinaire elle entre en ébullition à 170° F.

Gaz olefiam. « On n'a, » dit l'auteur, « aucune raison de croire que le gaz oléfiant ait été condensé à l'état liquide. ou qu'il prenne cette forme dans les températures ordinaires sous une pression de cinq, dix, ou même vingt atmosphères. Si cela étoit possible, on se procureroit aisément une petite lampe à gaz, portative et sûre, qu'on rempliroit de liquide sans le soumettre à une autre pression que celle résultant de l'élasticité propre de sa vapeur, et le gaz seroit fourni pendant aussi long-temps qu'il y auroit du liquide dans le réservoir. Pai fait une lampe pareille par la condensation du cyanogène; elle a lieu, à la température de 50° F. sous la pression de quatre atmosphères. Elle réussit à souhait, comme appareil physique; mais on comprend que ce gaz est trop cher à produire, sa flamme est trop peu lumineuse. enfin il est trop délétère pour qu'on puisse l'employer à l'éclairage; mais il n'est pas déraisonnable d'espérer qu'on trouvera peut-être dans les produits de la décomposition des huiles, des résines, des houilles, etc., une substance, qui étant à l'état de gaz dans les temperatures et sous les

pressions ordinaires, prendra l'état liquide par une pression de deux jusqu'à six ou huit atmosphères; et qui, donnant un gaz combustible, pourra alimenter des lampes, dont le réservoir sera peu volumineux. »

Air atmosphérique. « Comme mon objet, » dit Mr. F. en terminant son recensement, « est d'attirer l'attention sur les résultats obtenus dans la liquéfaction des gaz, avant ceux que j'ai trouvés moi-même, et consignés dans les Trans. Phil. de 1823, je ne devrois peut-être pas faire mention de la notice publiée Annals of Philos. VI, 66 sur la liquéfaction présumée de l'air commun, sous une pression d'environ 1100 atmosphères; mais comme un pareil résultat seroit du plus hauf intérêt et qu'il est le seul, à ma connoissance, obtenu postérieurement à mon propre travail, je dois en dire un mot; comme aussi pour signaler la différence essentielle qui existe entre ce résultat et ceux que j'ai cités. Mr. Perkins m'a dit que l'air ainsi comprimé avoit disparu, et qu'il étoit resté à sa place une petis quantité d'un liquide qui demeuroit tel, lorsque la presion avoit cessé; qui n'avoit que peu ou point de saveur, et aucune action sur la peau. D'après ces propriétés, A sembleroit que ce liquide n'étoit autre chose que de l'ear; mais, si en répétant l'expérience, on trouve que ce liquie est bien réellement le résultat de l'air comprimé à un rès-haut degré. alors le fait seroit très - différent de cux que j'ai exposés, et ses conséquences deviendroies d'une bien plus plus grande importance. »

## CHIMIE PHARMACEUTIQUE.

Du principe actie contenu dans la digitale pourprés, Memoire lu à la Société de Physique et d'Hist nat de Genève, par Mr. Aug. Le Royen, Pharmacien.

En séparant, par ses savantes analyses, les principes auxquels certaines plantes doivent le rang qu'elles occupent en medecine, Mr. le Prof. Pelletier a rendu à cette science le plus important service. L'usage de ces substances nouvelles devient chaque jour plus samilier aux praticiens; ils y trouveit le double avantagé de pouvoir administrer sous un très-pett volume un médicament énergique et dont ils connoissent la quantité d'une manière parfaitement déterminée. Ceu: que leur état appelle à s'occuper spécialement de matière médicale, ne sauroient, à mon gré, mieux employer leurs lesirs, qu'en s'efforçant de marcher sur les traces de l'éminnt chimiste que nous venons de nommer, et en essayant pour les plantes dont il ne s'est pas occué, un travail de même genre que les siens; c'est dans ce but que j'ai entepris l'analyse de la Digitale pourprée, tra ail dont je donne ici le principal résultat.

J'ai pris une livre de digitale pourprée telle que le commerce vous la fourni, et je l'ai traitée de la manière suivante d'abord, par l'éther à froid; puis par ce même agent à chaud, dans un autoclave, afin de pouvoir en élever la température; les liquides ainsi obtenus offreient, après la filtration, une couleur d'un jaune verdâtre et une saveur amère; le résidu de leur évaporation avoit une apparence résineuse, une amertume insupportable, et qui donnoit à la langue cette sensation d'engourdissement qu'on y éprouve en mâchant des aconits.

Ce résidu exposé à l'air, attiroit fortement l'humidité; il se divisa en deux parties lorsqu'on le reprit par l'eau distillée; le véhicule retint l'une d'elles en solution, l'autre se précipita et présenta tous les caractères de la chlorophyle; elle n'étoit cependant pas pure, mais retenoit encore quelques traces de la matière amère qu'on ne put lui enlever en totalité, même par des lavages à chaud, plusieurs fois répétés. La solution aqueuse du résidu éthéré rougissoit le papier de tournesol. Je lui ajoutai de l'hydrate de protoxide de plomb, pour neutraliser, l'acide libre indiqué par le réactif, et séparer du principe amer, celui qui, selon toute apparence, étoit combiné avec lui. Le sel de plomb qui en résulta étoit soluble, et ne put par conséquent être isolé du principe amer; ceux que quelques terres formèrent avec ce même acide, ne se précipitèrent point non plus, et il fallut avoir recours à un autre moyen. J'évaporai donc à siccité la portion traitée par le plomb et ja la repris avec l'éther très-rectifié. Le résultat de cette opération fut d'obtenir en solution dans l'éther le principe actif de la digitale, dégage de ceux avec lesquels il étoit joint; et l'évaporation subséquente me fournit une substance brune, poisseuse, ramenant au bleu, mais avec lenteur, le papier de tournesol rougi par un acide; ce dernier caractère ainsi que son amertume, la rapprochoit des autres alcalis végétaux, dont sa liquescence extrême la sépare d'ailleurs. Cette dernière propriété l'empêche de cristalliser d'une manière distincte et permanente; l'on peut se convaincre toutesois, qu'elle cristallise régulièrement lorsque les eirconstances sont favorables. Le Dr. Prevost ayant placé sur une lame de verre une goutte de la solution de digitaline dans l'alcohol, et l'ayant évaporée avec précaution à la flamme de l'esprit de vin, l'on vit sous le microscope, avec un grossissement linéaire de 200, des cristaux nombreux et bien dessinés, de formes variées; celle qui sembloit servir de base à toutes les autres, étoit le prisme droit à bases rhomboïdales; la somme de chacun des plus grands angles de ces rhombes paroissoit égale au double des deux plus petits; en effet, on voyoit dans plusieurs endroits du chamo, des prismes droits à base hexagonale, sur lesquels on apercevoit les lignes de rencontre des trois rhomboïdes qui les avoient sormés par leur réunion. Outre les divers polyëdres auxquels donnent lieu les aggrégations des cristaux primitifs, l'on rencontre partout de ces cristallisations disposées comme les barbes d'une plume, et semblubles à celles que nous offrent les autres alcalis.

Après avoir isolé la digitaline, il étoit nécessaire de s'assurer par quelques expériences, que c'étoit bien à ce principe que la digitale pourprée devoit ses propriétés délétères. En conséquence, l'on en a dissout un grain dans trois gros d'eau distillée, et on les a înjectés dans l'abdomen d'un lapin de moyenne taille; au bout de quelques minutes, la respiration de l'animal s'est ralentie; son pouls qui étoit rapide est tombé à 60; il est devenu très-irrègulier; tous les phénomènes de la vie se sont graduellement éteints; et il est mort sans agitation, sans angoisse, ainsi qu'on passeroit de la veillé au sommeil; ce fait est d'autant plus remarquable que le lapin tombe en convulsions avec une extrême facilité.

L'injection du poison dans les veines, lorsqu'elle est faite avec les précautions nécessaires pour éviter tout accident, est la méthode la plus sûre pour apprécier son effet. En conséquence l'on a injecté dans les veines d'un chat un demi-grain de digitaline dissout dans deux gros d'eau tiède; l'animal est mort au bout de quinze minutes; les symptômes ont été ceux que nous avons mentionnés. Dans les dernières minutes, la respiration est tombée à six ou huit; le pouls foible et irrégulier, a fini par se perdre entièrement.

Un chien, de moyenne taille, a été tué en cinq minutes, par l'injection dans la veine jugulaire, d'une demionce d'eau contenant un grain et demi de digitaline en solution.

Le sang artériel des animaux qui ont succombé, présentoit une teinte veineuse très-prononcée, et fort peu de tendance à se coaguler; examinés au microscope, les globules rouges qu'il contenoit, sembloient, chez le chat surtout, un peu déformés mais non pas décomposés. Nous avons cherché à suivre le phénomène sur de petits animaux, d'un maniement plus facile; l'on a examiné au microscope les changemens que pouvoit présenter le sang de très - jeunes poulets, depuis l'instant où ils ont été mis sous l'influence du poison jusqu'à celui de leur mort. A mesure que l'on se rapprochoit de cette dernière période, le sang paroissoit de plus en plus disposé à demeurer fluide, et les globules n'ont présenté aucune trace de déformation. Cette observation semble s'accorder avec l'opinion la plus naturelle, c'est que le principe délétère en solution dans le sang agit directement sur le système nerveux.

Les expériences infiniment curieuses que Mr. Flourens a récemment publiées relativement à l'action spéciale des divers narcotiques sur certaines parties du cerveau, nous ont engagés à rechercher, si la digitaline n'avoit pas causé quelqu'altération de ce genre; il se peut qu'en consacrant à ce but un plus grand nombre d'expériences, nous sussions

parvenus à l'atteindre; mais les dissections assez soignées qui ont été faites sous ce point de vue, ne nous ont rien montré d'assez déterminé pour fixer notre opinion; les sinus cèrébraux étoient, à la vérité, assez gorgés de sang; mais la substance cérébrale ne paroissoit pas avoir subi d'altération.

## GÉOLOGIE.

Discours sur l'histoire et les progrès de la géologie, prononcé par Mr. L. Necker, Prof., dans la réunion des Magistrats et des corps enseignans, qui a lieu annuellement à Genève, à l'occasion de la distribution des prix de Littérature aux élèves couronnés (1).

Appelé, MM., à vous entretenir quelques instans sur un objet relatif à l'une des branches de l'histoire naturelle dont l'Académie m'a fait l'honneur de me confier l'enseignement, il me semble qu'un coup-d'œil sur la marche générale qu'a suivie et que suit de nos jours, l'étude physique de la Terre que nous habitons, pourra n'être pas sans intérêt. La géologie est encore une science jeune et nouvelle; et sous ce rapport, l'histoire des succès et des écarts, des tentatives, heureuses ou infructueuses, qui en ont hâté ou ralenti les progrès; l'aspect de ces oscillations autour de la bonne route,

<sup>(1)</sup> Cette cérémonie a eu lieu le 14 juin.

qui dans les sciences plus avancées ont précédé leur marche fixe et régulière dans une direction unique, peuvent offrir à la méditation des hommes éclairés quelques aperçua intéressans pour l'étude de l'esprit humain. D'ailleurs, la patrie des De Saussure et des De Luc, cette Académie, qui a vu naître dans son sein la Geologie positive, ne sauroient rester étrangères ni indifférentes à ses progrès. Ce ne peut êire cependant qu'un tableau très-général des développemens progressifs de la Géologie, dont je me hasarderai de tracer ici l'esquisse. Et des l'abord, nous pouvons diviser ce tableau en deux époques bien distinctes, la première, la plus longue en temps, mais la plus pauvre en résultats utiles, prend l'étude de la terre à sa naissance et la conduit jusqu'au milieu du siècle passé; c'est l'époque des cosmogonies, des géogenies, où la géologie, placée dans le rang des vaines spéculations, n'offre guères que des hypothèses hasardées, des systèmes sans fondement. La seconde où elle devient réellement une science, ne comprend qu'un court espace de soixante à soixante-dix années, mais se distingue par l'étendue toujours croissante de solides et utiles observations, et par l'abandon des oiseuses discussions géogéniques. Cette division cependant, commode à adopter dans un rapide aperçu, n'est peut-être pas strictement exacte, puisque même, dans la première époque, on voit quelques observateurs studieux enrichir la science d'un petit nombre de faits importans, tandis que dans la seconde on aperçoit encore de loin en loin éclore quelques théories de la terre; mais l'esprit génétal qui caracterise ces deux espaces de temps, justifie pourtant les limites que j'ai indiquées.

Je m'arrêterai à peine sur la longue période par laquelle nous devons commencer cette revue; elle ne présente que l'histoire des écarts de l'esprit humain et nous offre à peine quelque résultat digne d'être conservé. Les anciens ne paroissent pas avoir eu la moindre idée de la géologie positive, et malgré le vers d'Ovide si souvent cité,

« Et procul a pelago conchæ jacuere marinæ.»

il n'est pas bien certain qu'ils se soient faits des notions justes sur la nature des corps organisés fossiles, et qu'ils ne les aient pas regardés, ainsi que dans le moyen âge, comme de simples jeux de la nature. Cependant tous les peuples anciens ont eu leurs cosmogonies, qui s'alliant à leurs systèmes mythologiques, rattachoient la première origine des choses à l'histoire et aux plus grands intérêts du genre humain. Les Hébreux, et ceci est bien remarquable, sont la seule nation de l'antiquité qui, sur certains points particuliers de l'histoire de la terre, ait eu des idées dont les observations les plus récentes de la géologie la plus perfectionnée, ont démontré la justesse.

L'ordre de succession des êtres organisés à la surface du globe, qui dans l'historien sacré correspond à l'ordre de leur création; le peu d'antiquité relative de la race humaine, sont des traits d'une lumière surnaturelle, jetés au milieu de la prosonde obscurité et de l'ignorance absolue des premiers peuples. Et le sublime tableau du développement successif de l'organisation sur la terre, existoit déjà inscrit à la tête de nos Livres saints, bien des siècles avant que la savante et scrupuleuse investigation des géologues et des naturalistes sût arrivée à nous en montrer la contr'épreuve dans le sein des couches solides des rochers et des montagnes.

Chercher dans le législateur des Hébreux des données sur l'origine du monde, autres que celles qui en attribuent la création à son véritable et éternel Auteur; espérer y trouver des documens sur les diverses révolutions qu'a subies notre globe avant la dernière catastrophe qui a laissé sa surface dans sa forme actuelle et l'a rendue susceptible de devenit

le séjour de l'homme; vouloir découvrir dans un livre tout consacré à l'homme considéré comme être moral, à ses devoirs, à la connoissance de sa sublime destination, des renseignemens sur les sciences physiques, cette ambition part d'une source bien respectable et de sentimens qu'on ne sauroit trop louer; mais l'expérience nous a appris que ceux qui, avec d'aussi pures intentions, ont voulu se rendre les interprêtes du texte sacré et y trouver la confirmation de leurs vues systématiques, se sont mépris sur son véritable but, et n'ont servi ni la religion ni la science. Combien, d'un autre côté, n'ontils pas été coupables, ceux qui ont pu chercher, dans l'étude des révolutions de la terre, des armes, sans efficace il est vrai, pour essayer d'ébranler le fondement des espérances et des consolations de l'humanité toute entière!

Telles sont les réflexions qu'inspire à celui qui est obligé de souiller dans le satras philosophico-romantique de la géologie spéculative, la lecture des nombreuses théories de la terre, produits de l'imagination exaltée et d'une complète ignorance des faits. Nous ne vous fatiguerons pas, MM., par l'analyse des systèmes de Burnet, de Whiston, de Woodward, de Lazaro-Moro, et de tant d'autres auteurs plus modernes, qu'on voit créer à leur gré des inondations, des abîmes, soulever les mers, appeler à leur secours des comètes, et le tout pour former un monde fantastique, absolument étranger à celui qui existe. Nous arrêterions, plus volontiers nos regards sur le premier éveil de l'esprit d'observation, sur cette aurore de la véritable science dont les lueurs commencèrent à se manisester à l'entrée du seizième siècle, lorsque Agricola, mineur Saxon, posoit les fondemens de la minéralogie et de l'art des mines; lorsque Bernard de Palissy, simple potier de terre, annonçoit à l'Académie de France que les coquilles fossiles avoient été réellement l'ouvrage et la demeure des animaux : lorsque plus tard Stenon en Toscane établissoit

la distinction entre les montagnes primitives et les terrains secondaires.

Mais je me hâte d'arriver à la seconde époque de la science, celle où la géographie physique et la géologie minéralogique remplacèrent entièrement le vain savoir cosmogonique; celle où les principes de l'immortel Bacon dirigèrent seuls une étude que l'imagination et la manie spéculative avoient depuis si long-temps détournée de la bonne route.

Ce fut à Genève que s'opéra ce changement; ce fut De Saussure, qui le premier decouvrit que la marche suivie jusqu'alors n'étoit pas celle qui mène à la vérité, et qui prouve par son exemple que l'histoire naturelle de la terre, étudiés d'après les mêmes principes que les autres sciences physiques, fournissoit à elle seule et indépendamment de toute idée étrangère, des résultats assez nombreux et assez grands pour mériter d'attirer l'attention spéciale des esprits justes et éclairés.

Ce n'est pas auprès de vous, MM., dont plusieurs ont entendu ces grandes vérités développées, dans ce temple, et dans des jours pareils à celui-ci, par le savant lui-même dont je viens vous entretenir; ce n'est pas à ceux que le souvenir de cet homme illustre dispose peut-être dans ce moment à écouter son petit-fils avec plus d'indulgence, que je présenterai des excuses si je m'arrête avec une vive satisfaction à retracer les éminens services qu'il a rendus à la science.

Pour bien apprécier ce que De Saussure a fait pour la géologie, il faut voir ce qu'elle étoit lorsqu'il en a abordé l'étude, l'esprit qui l'a dirigé dans sa poursuite, l'état où il l'a laissée, et l'impulsion que ses écrits ont imprimée à ceux qui sont venus après lui. Sans nous arrêter aux détails, nous ferons cependant remarquer qu'à l'époque où il commença ses travaux, la minéralogie et la chimie étoient en-

core flans l'enfance; que l'étude des voches existoit à peines que sur le petit nombre de faits de géographie physique consignés dans les ouvrages antérieurs qui auroient pu lui servir de guide, il ne tarda pas à découvrir que plusieurs avoient été trop généralisés, que d'autres étoient entièrement erronés. La topographie des régions qu'il parcouroit et qui maintenant voient passer toute l'Europe, étoit plus mal connue que ne l'est aujourd'hui celle des Cordilières ou des Himalaya. Il n'existoit point de cartes des Alpes, et s'il n'eût trouvé dans cette occasion, comme dans beaucoup d'autres, des secours précieux chez son ami, notre savant collègue, Mr. Pictet, il eut du renoncer à l'avantage, îndispensable aujourd'hui, de donner une représentation graphique des lieux qu'il décrivoit. Ainsi, de toutes parts, soit au physique, soit au moral, il ne rencontroit que des obstacles; il falloit se frayer, à force de peine, une route dans ces déserts affreux, comme dans le domaine d'une science dont l'immense étendue inexplorée s'offroit devant lui.

Persuadé, comme il le dit lui-même, que la géographie physique ou la description de notre globe, doit seule servir de base à la géologie, il se proposa d'interroger d'abord les montagnes qui nous environnent, puis celles des contrées plus éloignées. Il commence par une étude approfondie des minéraux que fournit notre sol; il les classe d'après une méthode tellement philosophique, tellement indépendante de toute idée étrangère à leur nature même, de toute hypothèse d'origine et de toute considération de gisement; il les décrit avec tant de clarté, que malgré les changemens opérès dans la nomenclature, en reconnoît, encore aisément aux jourd'hui, à l'aide de ses descriptions, les roches, même les plus difficiles à distinguer.

Embrassant l'étude de la terre dans son acception la plus étendue, à l'examen des minéraux, de la stratification des

roches, il joint celui de la structure physique des chaines de montagnes, de la forme, de la direction, de l'origine probable des vallées; il cherche à retrouver dans la disposition actuelle des couches, dans celle des fentes qui les traversent, des données sur leur position originaire; à reconnoître dans l'action des agens extérieurs l'opération par laquelle ils minent chaque jour peu-à-peu ces rocs si durs et en apparence si indestructibles. C'est ce qui le conduit à des observations sur les glaciers, sur les neiges accumulées de temps immémorial au faîte de nos Alpes, et c'est encore à son désir d'avancer la géographie physique que sont dûs ses travaux sur la physique et en particulier son Traité sur l'hygrométrie. Ainsi, tout chez lui converge vers un seul but, celui de rassembler des matériaux pour l'histoire naturelle du globe.

Autant il recherche les faits avec avidité, autant il évite avec soin les vaines spéculations: si quelquesois il avance une hypothèse, c'est avec une réserve justement admirée, rarement imitée, et seulement lorsque les saits semblent la commander impérieusement. De nouveaux saits viennent-ils contredire ses premiers jugemens, il les abandonne ou les modifie sans regret.

Il a même poussé si loin cette sage retenue, qu'on a pu prendre cette étendue d'esprit, qui dans l'immensité de la science s'attache encore plus à ce qui est à faire qu'à ce qui est fait, pour de la timidité à généraliser ses observations. Mais si De Saussure, après quarante années d'études assidues dans la partie des Alpes comprise entre le Tyrol et la Méditerranée, pendant lesquelles il s'attacha surtout à la partie centrale de la chaîne, la plus difficile, la plus longue à explorer; si De Saussure voulant exposer les résultats généraux de ses observations, n'a pas été conduit à trouver cette succession régulière des terreins, que les géologues

lesues allemands ont les premiers reconnue. S'il avoue que les pays qu'il a parcourus ne lui ont offert que des varietés infinies dans l'ordre mineralogique des roches, relativement à la structure physique de la chaîne, c'est qu'en effet, (et ceux qui connoissent la géographie mineralogique de l'Europe en conviendront) il n'y a pas de region moins propre à l'étude régulière des formations que la chaîne qui nous avoisine, et qui n'est elle-même qu'une petite portion du vaste système géognostique qu'on peut appeler la chaîne des Alpes.

Un nombre peu considérable de terrains différents, y occupe un espace prodigieux; les couches qui les composent offrent des masses gigantesques, et leur structure y a pris un tel développement, que de simples couches subordonnées y couvrent une bien plus grande surface, qu'ailleurs, des terrains indépendans.

Joignez à cela l'irrégularité dans la position des conches, leurs nombreux et énormes contournemens, le manque absolu de rapport entre la structure minéralogique et la structure physique de cette portion de la chaîne, et dites s'il étoit possible, même au plus grand génie livre à lui-même, d'y découvrir cette régularité dans l'ordre de succession des terrains, tracée dans d'autres régions en caractères si clairs, si aisément accessibles; puisque même à l'heure qu'il est, avec la perfection actuelle des méthodes, et le grand nombre de géologues instruits qui ont parcouru les Alpes, nous n'avons pas encore trouvé la clef de la disposition énigmatique des terrains qui les composents

Mais, qu'on regarde cet Agenda qui termine ses ouvrages, et on y verra exposés, sous la forme de questions, tous les résultats positifs ou négatifs les plus importans, auxquels doit amener l'étude de la terre. Sans doute les grands progrès qu'a fait la science, exigeroient l'addition d'un nombre

Sc. et Arts. Nouv. série. Vol. 26 N.º 2. Juin 1824. H

considérable de questions; sans doute aussi plusieurs de ces problèmes ont été résolus par l'illustre auteur ou par ses successeurs; mais le plus grand nombre demande encore une solution; et cet agenda, quoiqu'imprimé il y a près de trente ans, doit encore aujourd'hui être un guide indispensable à celui qui veut poursuivre l'étude de la géologie dans toute son étendue. Il a jalonné toutes les routes que doit parcourir celui qui veut embrasser cette étude dans son acception la plus vaste. On ameliorera les moyens d'observation; on simplifiera, on généralisera toujours davantage les résultats; mais partout dans les questions fondamentales, on retrouvera l'empreinte des pas de De Saussure sur le chemin de la vérité. Ce ne sont donc pas tant, le nombre, l'importance même des observations de détail, c'est l'esprit qui l'a dirigé dans toute sa carrière, esprit dont il a animé Dolomieu, Spallanzani, Palassou et ceux qui ont suivi immédiatement ses traces dans l'étude purement philosophique de la nature; c'est cet esprit qu'il a créé et qui le rend à juste titre le digne représentant de la nouvelle ère de la géologie.

Plus heureux que lui, sous le rapport de la région soumise à son examen, l'illustre Werner, placé à la tête de la plus célèbre école des mines de la Saxe, dans une contrée où, sur une étendue peu considérable, variée de plaines et de montagnes, dont aucune ne dépasse la hauteur de 700 toises, accessibles de toutes parts, soit à leur surface, soit dans leur intérieur, percées et criblées comme elles le sont par d'ianombrables travaux souterrains; Werner, riche de la tradition de ses devanciers et des mineurs expérimentés, voit se déployer devant lui et comme en miniature, le tableau presque complet des terrains divers, (qui ailleurs sont ordinairement séparés par d'immenses étendues de terre et de mer, masqués, irréguliers, dans leur stratification et dans

leur développement); il voit en Saxe ces terrains se présenter sur une petite échelle, dans une succession régulière; et s'échelonner suivant l'ordre de leur ancienneté, depuis le haut des chaînes jusqu'à la surface des vallées.

Nul doute que pour un esprit moins observateur que le sien, que pour un esprit doué à un moins haut degré de cette sagacité qui découvre, de cette méthode qui lie et dispose les faits d'après leurs rapports mutuels, la nature eût en vain déployé le tableau de ses opérations successives. Werner possedoit au plus haut degré les qualités qui constituent le naturaliste; aussi, fut-il pour la minéralogie, ce que Linné avoit été pour les autres branches de l'histoire naturelle. Il inventa le langage minéralogique, et non-seu-Jement il augmenta le catalogue, auparavant fort restreint, des substances, minérales, mais il donna à leurs caractères une précision inconnue jusqu'à lui; il décrivit les roches, leurs variétés de structure, leur gisement. Il caractérisa enfin les différentes formations, ces assemblages de couches liées entre elles par une association constante, qui, pour emprunter un moment le langage plus expressif de l'hypothèse, paroissent avoir été formées dans une même époque, par des moyens semblables et dans des circonstances analogues. En d'autres termes, il subdivisa les grandes classes des roches primitives et secondaires en groupes particuliers et indépendans, qu'il classa d'après leurs rapports de superposition et d'ancienneté.

L'établissement des formations est l'idée la plus féconde qui soit sortie de la tête de ce savant; elle aggrandit le point de vue et simplifia en même temps le champ de l'observation. Ce fut aussi une distinction heureuse, que celle qui plaça entre les roches primitives et les secondaires, cette classe de roches intermédiaires qui est intercalée entre elles, et qui participe également à la nature des deux. Cette

innovation, dont on a souvent contesté la convenance, a été pourtant conservée par ceux même qui l'attaquoient; on a été forcé de respecter cette division parce qu'elle étoit naturelle.

Enfin, Werner peut être regardé comme le créateur de cette portion de la science qu'il a nommé la géognosie, et qui traite spécialement de la superposition des masses minérales. A tant de titres à la reconnoissance des géologues, Werner a joint encore celui d'avoir formé à son exemple une foule de naturalistes distingués qui, ayant pris à Freyberg la passion de l'étude des minéraux, ont apporté dans les divers pays de l'Europe les principes d'observation de leur maître et sa doctrine. Jameson et Weavers dans la Grande-Bretagne, D'Aubuisson et Brochant en France, Brocchi en Italie, Charpentier en Suisse, enfin ces grands géologues Humboldt et de Buch, ont donné une haute idée de l'école où ils ont étudié.

Il faut pourtant en convenir; à une si solide impulsion donnée à la géologie, il s'est joint dans la doctrine de ce grand maître, des points particuliers qui en ont retardé les progrès, en favorisant une manière trop large et pas assez précise dans l'observation, et trop abstraite dans la coordination des faits. Werner, si bon minéralogiste, n'a point établi une classification des roches sur leurs caractères minéralogiques, mais il a combiné ceux-ci avec les caractères de gisement, de façon à laisser s'introduire le vague et l'arbitraire dans la nomenclature. Haüy d'abord, puis Mr. Brongniart avec bien plus de succès, ont ramené l'ordre et la méthode dans cette branche importante de l'histoire naturelle.

Werner n'a pas échappé à l'ancienne influence des idées spéculatives; il a fait une théorie de la terre, et par là il a abordé des questions insolubles, et il a été porté à trop

généraliser ses observations, comme l'ont enfin reconnu ses disciples eux-mêmes. Il est vrai que la forme dogmatique, nécessitée par l'enseignement, a pu l'entraîner au-delà du point où il se sut arrêté lui-même, s'il n'eût été appelé à prosesser. Peut-être aussi, qu'improvisant ses leçons, et ses idées ne nous étant parvenues que par l'intérmédiaire de ses auditeurs, ceux-ci, suivant la pente naturelle de leur esprit, auront pu regarder comme fondamentaux, des points sur lesquels le maître ne se prononçoit pas sans réserve. Quoiqu'il en soit, ces erreurs n'ont pas été sans conséquences. Lorsque ses disciples ont voulu rapporter leurs propres observations aux types reconnus dans les montagnes de la Saxe, ou bien ils ont prononcé trop légèrement l'identité de nature entre des formations dont les caractères distinctifs n'avoient pas été tracés avec assez de précision, ce qui a jeté de la confusion dans la science; ou plus sages, ils n'ont élevé que des doutes qui en ont au moins ralenti les progrès.

Mr. D'Aubuisson, apellé à déveloper les élémens de la géognosie, a souvent éprouvé un embarras que son excellent esprit n'a pas dissimulé; et sentant la difficulté de faire entrer les observations plus récentes, dans le cadre tracé par son maître, il l'a sagement et habilement modifié lorsqu'il l'a pu, et il s'est abstenu de prononcer lorsque les nouveaux faits paroissoient en contradiction avec les anciens principes.

Cependant les observations se multiplicient, et leurs rapports avec les types de Werner, sembloient s'effacer toujours davantage; les géologues alloient bientôt ne plus s'entendre. Il n'y avoit qu'un seul homme qui pût entreprendre de concilier tant d'opinions diverses. C'est le célèbre Humboldt, qui originairement élève de Werner, a porté ses regards observateurs, non - seulement sur les deux Amériques, mais sur la plus grande partie de l'Europe. Qui étoit en effet plus propre que ce grand voyageur à ramener de l'unité dans des vues aussi divergentes? Son ouvrage est un précieux trésor de faits bien observes; c'est le recueil le plus méthodique qui existe en géognosie, il doit être profondément étudié et médité par ceux qui s'occupent de cette science. On y trouve les types de Werner, bien plutôt aggrandis qu'altérés. Il prouve comment la simplicité de ces types est souvent masquée par l'alternance périodique de deux formations voisines, vers leurs limites réciproques; comment un systême de couches est souvent rendu presque méconnoissable par le développement d'une des couches en particulier aux dépens des autres; comment enfin certains produits reparoissent, comme par oscillation, à certaines époques dissérentes de la série.

Envisageant ainsi la science sous un point de vue trèsclevé et très-général, il parvient à rapprocher bien des disparates, à dissiper bien des doutes. Enfin, conjointement avec Mr. D'Aubuisson, il admet les complémens et les rectifications que l'expérience a nécessités dans le système géognostique de Werner. C'est par un coup-d'œil rapide sur ces observations plus récentes que je terminerai cet exposé. Pour cet effet, il devient nécessaire de revénir un peu en arrière dans l'ordre chronologique.

Tandis que l'école de Werner discutoit des points abstraits de synonimie, des savans livrés à leur impulsion naturelle arrivoient à des découvertes remarquables. Sans parler des travaux du géologue distingué que la Suisse vient de perdre, d'Escher de la Linth; de ceux de De Buch en Norwège, qui montrèrent, au grand étonnement du monde savant, un granit recouvrant des roches coquillières, nous arrivons tout de suite à la découverte d'une nouvelle classe de formations, riches en dépouilles d'animaux, en roches

et en minéraux divers, et bien plus ençore en vérités importantes; je veux parler des dernières couches solides, déposées à la surface du globe, des terrains tertiaires que Werner n'avoit point connus ou qu'il confondoit avec ceux d'alluvion. C'est aux travaux réunis de MM. Cuvier et Brongniart que l'on doit l'étude, et en même temps, l'admirable description de ces terrains, téls qu'ils se présentent dans leur plus grand développement autour de la capitale de la France.

Ce n'est pas seulement comme ayant enrichi la zoologie d'une foule d'espèces perdues de presque toutes les classes d'animaux, et la géologie, de plusieurs couches nouvelles, ' et surtout de résultats généraux du plus grand intérêt, que la Géographie minéralogique des environs de Paris, mérite la haute réputation dont elle jouit. Ce n'est pas tant encore pour la description complète de ces terrains, si remarquables par l'alternative de couches meubles avec des couches solides, et par celles de masses pleines de coquillages et d'animaux qui habitent la terre ou les eaux douces, avec des lits pétris des débris d'animaux marins, (De Luc et De Saussure avoient dejà montré des poissons et des coquilles d'eau douce dans des couches rapprochées des dépôts marins) mais c'est comme modèle parsait d'investigation géologique que cet ouvrage doit être particulièrement cité. C'est aussi comme ayant enrichi la geologie d'une nouvelle classe de caractères distinctifs, tirés de la présence constante de certains genres ou de certaines espèces d'animaux dans les mêmes couches. Toutes les questions relatives à la distribution des corps organisés fossiles, dans les couches plus ou moins anciennes, à l'identité ou à la différence de ces animaux avec les espèces analogues qui vivent ajourd'hui, avoient été fortement recommandées à l'examen des savans dans l'Agenda de De Saussure. Mais jusqu'à MM. Cuvier et Brongniart, ces problèmes difficiles autant qu'importans, n'avoient trouvé personne capable de les résoudre.

Mr. Brongniart poursuit actuellement l'étude des caractères zoologiques dans les couches les plus récentes des terrains secondaires, et il continue à ajouter avec Férussac, Sowerby, Schlottheim, Wahlemberg, de nouvelles espèces de coquilles fossiles au catalogue commencé par Bruguières, Montfort, Parkinson, fort enrichi et méthodiquement classé par Lamarck.

Les crustacés de Mr. Desmarets, les végétaux sossiles de Mr. Adolphe Brongniart, et l'immortel ouvrage de Mr. Cuvier sur les ossemens des vertébrés, montrent le mouvement étonnant qu'ont imprimé des hommes animés du véritable et philosophique esprit d'observation, à cette intéressante partia de l'histoire du globe, où toutes les branches de l'histoire naturelle, semblent se réunir et se prêter amicalement la main, pour pénétrer ensemble dans l'obscurité de ces vastes cutacombes, jonchées des débris du monde ante-diluvien.

Les travaux de MM. Cuvier et Brongniart, ont de nouveau donné une direction savorable à la géologie. Leurs découvertes ont rapidement fructifié; le domaine des terrains tertiaires s'est étendu, Mr. Webster les a retrouvés dans le bassin de Londres, MM. Constant Prevost et Beudant, dans celui de Vienne en Autriche, MM. Beudant, Ferussac et Omalius d'Halloy dans plusieurs parties de la France; MM. Brocchi et Brongniart dans les collines sub-apennines de l'Italie et sub-alpines du Piémont, du Verronois et du Vicentin. Mais avec des différences locales assez marquantes pour saire penser avec Mr. de Férussac, que les terrains tertiaires ne présentent aucune règle générale dans l'ordre de superposition de leurs couches et que chaque bassin a eu ses sormations particulières.

Dans le même temps, les ingénieurs des mines de la

France travailloient aux statistiques minéralogiques des divers départemens, et bientôt on attend du zèle des géologues français de voir la géographie minéralogique de ce royaume aussi bien connue que l'est maintenant celle de l'Angleterre par les travaux de MM. Smith, Greenough, Buckland, Berger, Macculloch, Conybeare, etc.

La longue controverse entre les Neptuniens et les Volcanistes sur l'origine des roches basaltiques et trapéennes, détournée de son véritable point de vue, soit par l'influence des idées systématiques de Werner, soit par la manière rétrécie dont les géologues volcanistes envisageoient le problême, paroît toucher à sa fin. En effet, la question a bien changé de face, depuis le moment où l'école de Werner soutenoit l'origine acqueuse de ces roches et l'identité du mode de leur formation avec celui des couches secondaires coquillées, et où les volcanistes séduits par la fréquente association des basaltes avec les laves scorisormes et poreuses, les regardoient comme de véritables courans, sortis du cratère d'un cône volcanique et ayant coulé à la surface de la terre ou sous les eaux de la mer; depuis le moment où de minutieuses distinctions minéralogiques, que l'expérience a prouvé dès-lors être aussi peu solides qu'elles étoient subtiles, séparoient les basaltes et les porphyres produits par le feu, de ceux qui rentroient dans le domaine de l'eau.

Alors les remarquables phénomènes, découverts en Ecosse par Hutton, Playfair et Hall, étoient inconnus; ou bien, associés à une théorie de la terre, inadmissible d'ailleurs, ils n'avoient fait qu'une foible impression. Alors les phénomènes volcaniques connus seulement par les apparences extérieures du Vésuve et de l'Etna, étoient loin de s'offrir dans toute leur variété, dans toute leur généralité. Ils avoient même paru tellement locaux et accidentels à Werner, qu'il

n'avoit pas daigné s'occuper de la distinction minéralogique de leurs produits, sujet qui a fourni la matière d'un beau travail à Mr. Cordier; et qu'il avoit regardé la décomposition des pysites et l'inflammation de quelques couches de houille, comme des agens bien suffisans pour produire les feux souterrains.

Déjà cependant l'Auvergne et le Vivarais avoient ramené D'Aubuisson des idées rapportées de Freyberg, et pour lesquelles il avoit combattu; déjà Jameson avoit cédé à l'érvidence des faits manifestés par les terrains de l'Ecosse et de l'Irlande; mais c'étoit des grandes et belles observations de Humboldt dans les Andes, de De Buch dans les îles Carnaries, de Beudant en Hongrie, que devoit résulter la chute définitive du système Neptunien, et la juste appréciation de l'ensemble et de la variété des phénomènes volcaniques.

Je ne puis entrer ici dans des détails; qu'il me suffise donc de dire que, depuis le petit volcan de Stromboli, qui de temps immemorial lance des pierres et des laves tous les quarts d'heure, jusqu'à l'immense Chimboraco, dont les éruptions latérales n'ont lieu que de siècle en siècle, les volcans brûlans et les volcans éteints offrent une variété considérable dans la nature de leurs produits. Que de quelques-uns de tes volcans sortent périodiquement des fleuves de lave, soit du cratère situé au sommet d'un cône volcanique, soit des bouches formées sur leurs flancs, tandis que d'autres n'ont point de cratère, et les torrens minéraux sortis de leur base n'offrent l'apparence d'aucune bouche vers leur source. Enfin les îles Canaries, et le remarquable volcan de Jorullo ont offert, non-seulement des laves, qui en coulant à la surface du sol en ont suivi les versans, mais des masses soulevées de l'intérieur de la terre, dans un état d'incandescence, qui ont remplace, par des rocs arides et désolés, un vaste espace de terres cultivées et habitées.

La variété des terrains dans lesquels se sont ouverts, soit les cratères d'éruption, soit ceux de soulèvement, ont démontré que les foyers d'où sortent ces divers produits ne peuvent être cherchés qu'au-dessous de toutes les couches connues, même les plus anciennes; tandis que la diversité des matières qui recouvrent les uns ou les autres de ces produits, témoignent que les phénomènes auxquels ils sont dus se sont manifestés à différentes époques pendant la formation des terrains secondaires. Voilà donc le domaine du seu considérablement étendu dans l'espace et dans le temps; déjà une série de roches volcaniques, distinguée des roches neptuniennes, chemine, dans l'ordre chronologique, parallèlement aux formations tertiaires et secondaires. Mais doiton s'arrêter là, et n'y a-t-il pas également avec les roches de transition, des masses cristallines non stratifiées qui devroient être séparées des couches coquillières et fragmentaires? Nous l'avons dit ailleurs et pous le répétons ici avecplus de constance. « Les formations de basalte, de trachyte, de porphyre, de granit, à quelqu'époque qu'elles appartiennent, quels que soient les terrains qu'elles accompagnent ou qu'elles traversent, ont des caractères géologiques communs qui les séparent des terrains coquillers régulièrement stratifiés. Ces formations sont comme des anneaux séparés d'une grande chaîne qui vient par un de ses bouts se ranacher aux volcans. » Aux observations faites en Ecosse, qui déjà nous avoient paru décisives, se sont jointes des confirmations de ces aperçus. Des roches évidemment volcaniques: om été vues intimément associées à des syénites et à des perphyres dits de transition par Humboldt au Mexique et par Beudant en Hongrie. Mr. Boué a vu dans le Hartz et jusqu'à la porte de Freyberg même, dans ces montagnes de Erzgehirge, objet de l'étude spéciale de Werner, des masses porphyriques et granuiques semblables à celles de l'Ecosse

et portant des marques évidentes de leur postériorité aux roches qu'elles traversent, j'ai presque dit de leur soulèvement. Enfin de Buch vient d'observer dans les Alpes du Tyrol, des phénomènes analogues tellement frappans qu'il est porté à en conclure que l'élévation des montagnes est une suite naturelle du soulèvement de ces énormes masses de porphyre. J'aime à me rappeler ici le récit de ces remarquables observations, que j'eus le bonheur d'entendre de la bouche même de cet illustre géologue, dans les montagnes de la Carinthie et de la Carniole, où des phénomènes semblables à ceux du Tyrol, quoique moins évidens, se font encore remarquer.

Voilà cependant, voilà les victoires remportées par l'observation sur l'hypothèse; voilà les nombreux résultats que des restes de l'ancien esprit spéculatif avoient long-temps caché aux yeux des naturalistes. Continuons donc à suivre cette marche, seule sage, seule profitable, seule vraiment philosophique, qui recueille patiemment les faits, qui les coordonne d'après leurs rapports naturels et non d'après de trompeuses analogies, ou des théories établies a priori.

Travailler à décrire géologiquement avec détails et strictement d'après nature, la contrée qu'il est appelé à étudier, s'aider de tous les secours que peuvent lui offrir le perfectionnement de nos connoissances dans la minéralogie et dans la science des corps organisés fossiles, pour y trouver des signes caractéristiques des diverses couches; employer les dessins, les cartes topographiques à représenter fidèlement la constitution géologique de chaque district; la forme, la position, l'alternance des couches, leurs accidens, leurs filons; lier ainsi entr'elles les localités déjà étudiées par la connoissance des lieux intermédiaires, tel doit être aujour-d'hui le hut du géologue. La science a besoin de faits détaillés pour établir des comparaisons exactes entre les divers

points du globe, et éviter ces analogies précipitées auxquelles le penchant à un séduisant mais dangereux étalage d'érudition porte quelquesois à se livrer, et qui ne jettent que de la confusion dans la science. Les ouvrages sur l'Angleterre et sur la France déjà cités; le voyage de Mr. Beudant en Hongrie; et pour un district limité, le Mémoire de Mr. l'Ingénieur Charbaut sur les environs de Lons-le-Saulnier, tels sont les exemples à suivre, et les modèles à imiter.

Mais à quoi bon ces études de terrains stériles, d'arides rochers, de pierres sans valeur, d'inutiles pétrifications? Quel avantage peusent procurer à la société la connoissance de l'âge et de la nature de ces roches volcaniques, si l'on ne peut arriver à empêcher Torre-del-Greco d'être traversée par les laves, et les campagnes de Naples et de la Sicile d'être ensevelies sous des amas de cendres?

J'ose espérer que jamais semblable question ne sera adressée à Genève, dans une ville où la culture des sciences a toujours été honorée et favorisée. S'il étoit cependant. nécessaire de montrer que la géologie aussi a souvent contribué à l'amélioration du sort des individus, comme à l'avantage des Etats, j'inviterois à jeter un coup-d'æil sur le magnifique ouvrage de Mr. Héron de Villesosse pour y voir ce que l'exploitation des mines de toute espèce a gagné par le perfectionnement de la géognosie; je pourrois indiquer des services rendus à l'agriculture, à la géographie, par l'avancement de nos connoissances dans la géographie physique. Enfin je citerois les sources salées données à l'Allemagne, occidentale, l'inépuisable couche de sel gemme, de Vic, à la France, uniquement par des calculs géologiques bien appliqués; ainsi que les mines de fer carbonaté lithoïde, si précieux aux Anglais, retrouvées dans les houillères de France par Mr. Le Gallois qui en avoit étudié le gisement en Angleterre.

Mais c'est trop m'arrêter sur un sujet que je n'eusse pas du aborder; et s'il n'étoit bien connu aujourd'hui que chez les nations qui n'ont cultivé les sciences que pour leurs applications économiques, la source des découvertes s'est tarie, je rappellerois ces mots du discours adressé à l'un des premiers corps savans de l'Europe, la Société Royale de Londres, par le célèbre chimiste Davy son président, et c'est par ces paroles que je terminerai.

« Vous devez avoir en vue les applications de la science » toutes les fois qu'elles se présenteront dans la pratique, » sans oublier toutesois la dignité de vos recherches, dont » le noble résultat est d'exalter les pouvoirs de l'entende- » ment et d'accroître la sphère des jouissances intellectuelles » en agrandissant le tableau de la nature, et en mettant en » évidence, la puissance, la sagesse et la bonté de l'Auteut » de tout ce qui existe. » J'ai dit.

## ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

VOYAGES DANS LA GRANDE-BRETAGNE. TROISIÈME PARTIE-FORCE COMMERCIALE, SECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET D'ASSOCIATION. T. I. Voies publiques, places, rues, routes, canaux, ponts et chaussées. T. II. Côtes et ports maritimes. Par Charles Dupin, membre de l'Institut, Officier supérieur au corps du Génie maritime, Chev. de St. Louis et de la Légion-d'Honneux, etc.

(Second Extrait.)

Le premier volume de la troisième partie du grand ouvrage de Mr. Dupin, est divisé en cinq livres, qui portent les titres suivans, 1.º Législation de la voirie et des routes. 2.º Législation des voies hydrauliques, 3.º Travaux des routes, des rues, etc. 4.º Travaux de la navigation intérieure. 5.º Législation et travaux des ponts. Les deux premiers livres et le cinquième sont à la portée de toutes les classes de lecteurs, et d'un intérêt général, depuis qu'à l'exemple de l'Angleterre et des Etats - Unis, les habitans des différens pays réunissent leurs moyens et leurs efforts pour la construction de canaux, de ponts, et de routes, améliorations aussi productives pour les associations particulières qui les entreprennent qu'avantageuses à la société tout entière. Les deux livres intermédiaires, plus techniques que les autres, sont particulièrement du ressort de l'ingénieur; essayons de donner une idée de l'ensemble.

Nous renvoyons au cahier précédent pour ce que renferme l'Introduction, aussi riche de faits qu'éloquente de style; et nous abordons le premier livre. L'auteur commence par faire connoître les mesures législatives qui ont été adoptées dans la Grande - Bretagne pour assurer la commodité, la sûreté et la salubrité des rues dans toutes les villes du royaume. C'est la ville qui s'impose de même pour les frais du pavage, de l'éclairage, etc., et qui nomme les commissaires chargés des soins de perception et d'administration. Les officiers municipaux choisis à cet effet, sont connus sous le nom de Commissaires du pavage et de Commissaires des égoûts. Ils veillent avec soin à ce qu'aucun monument public ne soit emcombré ou déparé par de mauvaises échoppes, comme cela n'a que trop souvent lieu dans d'autres pays. «On met » autant de soins en Angleterre à rendre la voie publique » libre, commode et sure devant les habitations des simples » particuliers, que devant les monumens publics. Aucun » objet volumineux ne doit être étalé au-dehors des bouti-» ques; aucun objet stationnaire ne doit obstruer ni les pla-» ces ni les rues; tout citoyen a droit de saisir ces objets, » d'en dénoncer le propriétaire, et de recevoir pour sa ré-» compense, la moitié d'une amende qui va de 50 à 120 sr. » On reconnoît à ces mesures, la prévoyance d'un peuple » qui sait toute l'importance de la facilité des communicas tions, et pour l'ordre civil et pour la prosperité du comn merce ».

Il est intéressant de suivre dans l'ouvrage, et il seroit trop long de rapporter ici, toutes les mesures administratives qui assurent la proprete des rues, leur arrosage dans les chaleurs de l'été; et fixent aux compagnies qui fournissent les eaux et l'éclairage par le gaz, le mode auquel elles doivent s'astreindre pour la pose et les reparations de leurs tuyaux de conduite.

L'administration

L'administration des routes en Angleterre est purement communale. Un inspecteur nommé pour une année est chargé dans chaque commune de la partie exécutive; les juges de paix exercent la surveillance et la police des routes; et toutes ces fonctions sont gratuites. Cependant, si les travaux à faire sont d'une exécution difficile, surtout dans l'ouverture de nouvelles routes, les communes choisissent un homme de l'art auquel elles accordent un traitement proportionné à ses fonctions. L'auteur présente à ce sujet un projet de règlement pour attacher les ingénieurs civils de son pays aux autorités municipales et tirer d'un corps qui renferme tant d'officiers distingués, tous les services et toutes les lumières qu'on en peut attendre. Il résulteroit de cet arrangement une grande amélioration dans le sort de ces officiers, et des avantages pour la France auxquels elle ne parviendra jamais tant qu'une seule administration devra tout voir et tout saire par elle-même.

Comme le terrain des routes est perdu pour la production, l'autorité publique en est avare. Elle ne met ni son luxe ni sa grandeur, dans l'inutile largeur de la voie publique; et c'est en cela même qu'elle montre sa sagesse. Mais si les routes sont étroites, elles sont aussi très-soigneusement entretenues jusqu'aux bords des fossés, ensorte que les voitures passent aussi facilement sur les côtés qu'au milieu. Ordinairement les piétons ont la commodité d'un trottoir sur un des côtés du chemin. Des mesures extrêmement sages sont prises pour prévenir les contentions litigieuses, que la construction et l'amélioration des routes pourroient faire naître.

Les routes sont entretenues par corvées; les habitans ont cependant la faculté de substituer à cet impôt en nature un équivalent en argent; et cette taxe est la plus forte de toutes, puisqu'elle s'applique immédiatement à l'amélioration du ter-Sc. et Arts. Nouv. série. Vol. 26. N.º 2. Juin 1824.

Digitized by Google

nitoire occupé par les contribuables. Il est trois époques, chacune d'un mois, pendant lesquelles on ne peut point exiger de corvées; ce sont celles des semailles du printems, de la férmison, et de la moisson.

La loi donne à chaque particulier un droit d'inspection sur les routes et sur les travaux qu'on y fait; il peut apper lez en justice tout individu qui détériore la voie publique; dénoncer les entrepreneurs qui s'acquittent de leurs devoirs aver négligence; il reçoit une récompense si son accusation est fondée, mais aussi il est passible d'une amende si elle ne l'ast pas. « Ainsi, graces à l'appât de la récompense offerte par le législateur, pour encourager les particuliers à surveiller un intérêt général, les malversations et les négligences tout-à-fait palpables ne sauroient mannaguer d'une dénonciateur; tandis que ce paiement d'une mannament de la honte qui réjaillit sur l'auteur d'une délation publiquement déclarée fausse et calomnieuse, empêthe qu'on mattaque avec légèreré les personnes chargées de diriger et m'évalur des travaux de la voie publique. »

Sur les routes les plus fréquentées, on a introduit l'usage des barrières, pour faire payer aux voitures et aux chevaux de selle ou de bât un péage, qui sert, conjointement avec les corvées, à l'entretien de la route. Cet usage, qu'une longue habitude a consacré en Angleterre ne s'introduiroit que bien difficilement dans les autres pays, car il est accompagné d'inconvéniens réels. On a vainement essayé en France le système des routes à barrières.

La loi punit très-sévèrement les auteurs des dégradations aux voies publiques; elle inflige même la peine capitale pour la destruction préméditée d'une barrière ou d'une machine à peser les voitures. Tout individu qui tente de forçer une barrière ou qui maltraite les commis encourt une amende qui peut s'élever jusqu'à deux cent cinquante francs.

Outre les routes libres et les routes à barrières, il en test d'autres encore dites routes parlèmentaires qui sont construites aux dépens de l'Etat. Ces routes sont en très-petit hombre et ne se trouvelt que dans les contrées pauvres et d'un accès difficile, où les paroisses ne pourroient pas suffire à leur dépense et à leur éntretien. Le Parlèment n'accorde des fonds pour de pareils travaux qu'avec une extreme réserve, et seulement dans le sas où il est bien démontré que les communes n'y sauroient pourvoir; il a pour règle de conduite de laisser agir l'intérêt particulier, toujours très-éclairé, et de n'apporter qu'une haute surveillance sur l'ouverture et l'entretien des communications publiques.

Il faut lire dans l'ouvrage que nous analysons tous les details de législation et d'administration des routes, des enquetes et comptes parlementaires qui y sont relatifs, etc. Nous ne saurions les transcrite sans franchir les bornes qui hous sont prescrites; et nous ferminons l'analyse du premier livre par ces reflexions de l'auteur. « Combien nous sommes » loin de partager l'esprit du Ministère et du Parlement de & la Grande Bretagne, nous, qui confions à peine au zele w des fiabitaits l'entretien d'un sentier vicinal! Nous qui à pout jeter une corbeillee de cailloux sur la moindre voie » départementale; exigeons imperieusement que la dépense s future de cetie corbeillee soil portee au budet d'arrondissement pitis à celul du département ; puis sounise au n grand consell des pohis et chaussees dans un hoiel de n Paris', à deux cents lieues du site des liaveux. Quand la demande minime dont il s'agit a subi les lenteurs sa-& varies d'une complabilité profonde ; en supposant que le D plus leger defaut de formes n'oblige pas de recommencer a parcourit, pur utte marelie inverse , cet immetise dedale, s on oblient l'autorisation desirée. Alors, les pièces compn tables passées à l'interminable fiffère de toutes les opera» tions progressives, rétrogradent avec une lenteur officielle, » jusques vers leur source première! Alors, enfin, l'on per» met qu'un ingénieur exécute, à loisir, le rechargement du 
» coin de route pour lequel on vient d'employer cet effrayant 
» et long appareil de voies et de formalités bureaucratiques 
» ascendantes et descendantes. »

Le livre second traite de la législation des voies hydrauliques, c'est-à-dire, des eaux dormantes et des cours d'eaux ou aqueducs, par lesquels le commerce peut effectuer ses transports. Le haut degré de prospérité auquel l'Angleterre est parvenue par son beau système de navigation intérieure, rend infiniment intéressante l'étude de cette partiede sa législation, et l'on ne sauroit trop approuver Mr. Dupin d'être entré, comme il l'a fait, dans les moindres détails.

Avant de songer à créer des voies artificielles de navigation, on a dû tirer parti des fleuves et des rivières en les débarrassant de tout ce qui peut gêner leur cours. L'on voit l'Angleterre dès le commencement du treizième siècle, porter sur ces objets une attention particulière; et les différens règnes qui se sont succédés depuis cette époque, ont vu naître des ordonnances dictées par le même esprit.

Les voies hydrauliques ne sont, pas plus que les routes, régies par une administration générale; elles sont confiées aux soins des autorités municipales, ou de commissaires spéciaux établis par actes du Parlement et choisis entre les habitans des communes. Les canaux en particulier, sont dus à des associations privées qui obtiennent du Gouvernement une concession limitée, au bout de laquelle ils deviennent propriétes de l'Etat; l'auteur fait très-bien sentir les avantages de ce mode qui commence à s'introduire en France et dans d'autres pays. Il est à remarquer à ce sujet, que le fameux

eanal du Languedoc qui a servi de modèle à tout ce qui s'est fait en ce genre, est dû à une association de particuliers. Comment a-t-on pu s'écarter de cette route, après avoir reconnu d'une manière si évidente les grands résultats auxquels elle conduit?

Voici comment se noue et se conduit une entreprise de ce genre. Un simple particulier, qui croit voir pour sa province des avantages dans la construction d'un pont, d'une route, d'un canal, etc., communique ses idées à d'autres personnes qui se réunissent pour en conserer. On dresse un projet d'association, qu'on soumet à l'approbation des hommes les plus influens du Comte. Après cela, une assemblée générale de tous les intéressés est convoquée par la voie des fournaux; le projet est discuté, et s'il est approuvé, une souscription est immédiatement ouverte pour subvenir aux dépenses préliminaires. On institue un Comité préparateur pour faire lever les plans, pour calculer les devis et pour rédiger les rapports nécessaires. Lorsque toutes les opérations préalables sont achevées, que les plans sont consentis par un nombre suffisant de souscripteurs, le Comité préparateur rédige la minute du bill qui doit être présenté au Parlement dans la session la plus prochaine. La discussion du bill est soumise à toutes les formes parlementaires, et il devient loi de l'Etat lorsqu'il a reçu l'approbation des deux Chambres et la sanction royale. L'acte du Parlement une fois ohtenu, on convoque de nouveau une assemblée générale des souscripteurs, pour discuter les opérations à entreprendre, nommer un Comité directeur des travaux, un ingénieur, un trésorier, un secrétaire, et tous les employés subalternes. Après cela on procède à l'exécution,

Lorsque les travaux sont achevés, leur entretien, la rente, et l'emploi des revenus continuent d'être dirigés par un Comité particulier, sous l'inspection d'une assemblée générale,

tenue à des époques fixes « Voilà de quelle manière les An» glais ont exécuté depuis un demi-siècle un grand nombre
» de travaux d'une utilité majeure. Ces travaux ont donné
» à la génération présente le goût, l'habitude et le talent

a de la discussion des affaires générales. »

Le second livre de la Force commerciale est terminé par la transcription des actes de concession des cauaux et des aqueducs; les administrateurs de tous les pays peuvent tires d'utiles lumières de ce dernier chapitre,

Nous passerons rapidement le troisième et le quatrième livre, qui sont la partie technique des routes et des canaux. On trouve dans Londres plusieurs routes en ser qui traversent de heaux quartiers et sorment des boulevards intéreurs; elles ont la plus helle apparence; cependant elles satiguent plus les chevaux que les pavés ordinaires, ce qui empêcheta probablement qu'elles prennent plus d'extension.

Le maximum de pente admis par les Ingénieurs anglais dans le tracé des routes, est le trentième; et avec cette pente les voitures publiques n'interrompent le trot des chevaux ni à la montée ni à la descente. On est encore loin de ce degré de perfection en France et ailleurs. Les Anglais répugnent aux grands alignemens et aux routes horizontales; ils aiment que le chemin , sans trop s'éloigner de la route directe, les conduise par différens désours, et offre à leurs yeux une grande variété de paysage. Il n'est sans doute personne qui ne partage ces goûts, mais, jusqu'à quel point doit-on faire des sacrifices d'argent pour donner aux routes d'agréables contours et ménager au voyageur de beaux points de vue? C'est ce qu'il est difficile de décider.

Les routes sont en général étroites, comparatisement à celles de France, et peu bombées; il en résulte un grande avantage pour les voitures dont les routes restent à peu-près dans

le même plan horizontal; et cette disposition est ausei agréable au voyageur. Les eaux n'en ont pas moins leur écoulement dans le sens longitudinal. La construction des trottoirs pour les piétons et les soins d'entretien qu'on leur donne sont dignes d'être imités.

Les routes à ornières de bois ou de ser sont maintenant assez répandues dans la Grande-Bretagne; en s'en sert principalement pour transporter le charbon de terre, des mines où il est extrait jusqu'au canal le plus voisin. Dès l'année 1671, des ornières en bois, saites de pièces équarries, posées en long sur la route, servoient à diriger près de Newcastle les chariots destinés à cet usage; et c'est vers l'année 1786 qu'on a substitué le ser au bois. Un chevat peut traîner sur une route à ornières de ser à-peu-près le double de ce qu'il traîne sur une route ordinaire; cette seule considération suffit pour en démontrer les avantages. Ordinairement le chariot chargé descend par son propre poids, et un cheval remonte aisément plusieurs chariots vides.

Quant au système général de navigation intérieure, l'auteur indique d'abord les circonstances topographiques qui l'ant favorisé; il présente ensuite les motifs qui ont engagé à abandonner le lit même des rivières, pour creuser dans une direction parallèle des lits artificiels où les eaux sont tenues de niveau par des écluses. C'est au célèbre Brinkley, ingénieur du duc de Bridgewater, qu'on est redevable de cette heureuse idée; et depuis lui, on a reconnu la vérité de cette assertion : que les rivières ne doivent être considérées que comme les sources alimentaires des canaux de navigation,

, Mr. Dupin donne un tableau de population pour faireressortir les heureux effets d'une navigation intérieure bien-

entendue, et il l'accompagne des reflexions suivantes. « En a Angleterre, la partie canalisee, surpasse la moitie du » territoire; en France elle n'egale pas le cinquieme du » territoire. Dans la partie canalisée, pour la même étendue » de pays, le développement des canaux, est quatre sois » maindre en France qu'en Angleterre. De sorte, qu'en com-» parant toute la France à toute l'Angleterre, nous n'avons » pas même, proportionnellement à l'étendue des deux » pays, la vingtième partie des canaux possedés par notre » rivale. En Angleterre, avec un ciel moins pur, un climat » moins chaud, un sol moins fertile, la terre nourrit valeur » moyenne, 8107 habitans par myriamètre carré, et sur » la même étendue, la France n'en nourrit que 5680. » Dans la partie si bien canalisée de l'Angleterre, le nombre » des habitans s'élève à 10814 par myriamètre carré; en » France, dans la partie canalisée, il est seulement de » 7221. Cependant en Angleterre l'agriculture est dans la » détresse, parce que la surabondance des produits les sait » tomber à trop vil prix..... »

» Quel vaste champ n'avons-nous pas à parcourir pour atteindre le haut degré de population et d'industrie pro» ductive qui rendent aujourd'hui l'Angleterre si riche et si 
» puissante; un des premiers et des plus sûrs moyens d'ar» river à ce terme de nos efforts et de nos vœux sera de 
» perfectionner autant qu'il nous soit possible de le faire, 
» le système général de notre navigation intérieure, tant na» turelle qu'artificielle. »

Je passe par dessus les détails de la grande et de la petite navigation, et par dessus la statistique de toutes les communications hydrauliques de l'Angleterre et de l'Ecosse, pour arriver au cinquième livre, qui traite des ponts en général.

n Il y a des ponts qui sont des propriétés privées; d'aun tres appartiennent à des corps politiques, tels que les
n corps municipaux et les simples associations. Tous sont
n entretenus et réparés aux frais de leurs propriétaires resn pectifs. n On obtient la concession d'un pont par les
mêmes moyens et les mêmes formalités que celle d'un canal. Sa police appartient à la Compagnie cancessionnaire,
et le législateur a, comme pour les rues et les routes,
confié son inspection à la vigilance du peuple. Des peines
sévères sont prononcées contre quiconque fait volontairement quelque dégat à la propriété des actionnaires; comme
aussi, tout citoyen est en droit de les prendre à partie, s'il
aperçoit quelque négligence dans l'entretien, la propreté et
l'éclairage du pont.

Les ponts de pierre, dignes d'être remarqués, sont en petit nombre, si on les compare à ceux que la Erance possède et qui sont à juste titre le sujet de notre admiration. Les ponts anglais, à l'exception du beau pont du Strand ou de Waterlog; dont Mr. Dupin nous a donné le plan et les coupes, sont en double rampe, ce qui les prive de cette élégance qu'ont tous les ponts qui sont de niveau d'un bout à l'autre. Les parapets ou balustrades sont massifs, trop élevés et souvent de mauvais goût. Le pont du Strand est celui qui est hati le plus solidement; ses paremens extérieurs sont en granit; il est fait pour braver les siècles. « Si par l'effet des révolutions qu'éprouvent les em-» pires, » dit à son agard aptre auteur, « les peuples se » demandent un jour ce qu'étoit autresois la nouvelle Phé-» nicie, la Tyr occidentale qui couvroit la mer de ses » vaisseaux, la plupart de ses édifices dévorés par un cli-» mat destructeur, ne seront plus là pour répondre par la » muette voix des monumens; mais le pont du Strand sub-» sistera pour redire aux générations les plus reculées :

» Ici fut une ville riche, industrieuse et puissante. Le voya-» geur, à cette vue, supposera qu'un grand prince aura n voulu, par maintes années de travaux, illustrer la fin-» de son règne, et consacrer la gloire de ses actions par » cette imposante structure. Mais, si la tradition lui rap-» poste que six années ont suffi pour commencer et termin ner cet ouvrage; s'il apprend qu'une simple Compagnia n de marchands a bâti cette masse digne de Sésostris et » des Césars, il admirera plus encore la nation où de sem-» blables entreprises purent être le fruit des efforts de quel-» ques commerçans et de quelques propriétaires. Alors, en-» fin , s'il a réflechi sur les causes de la prospérité des p empires a il reconnoîtra qu'un tel peuple dut posséder » des lois sages, des institutions puissantes, et des libertés » prudemment garanties : elles aont emprejates dans la gran-» deur et dans l'utilité des monumens érigés par de simples » citovensi »

. Mais c'est surtout par leurs ponts de fer et leurs ponts suspendus, que les ingénieurs anglais se sont montrés supérieurs. C'est en 1779, à Coalbrookdale sur la Séverne, qu'a été érigé le premier pont de ser. En 1796, en exécuta celui de Sunderland, beaucoup plus hardi par sa forme et par sa grandeur; le premier est dans le système des cintres, le second est construit en voussoirs de ser coulé; l'un et l'autre ont servi de modèles pour tous les ponts qui ont été faits par la suite, dans ces deux principes. Ces ponts sont plus remarquables par la hardiesse de conception et par leur grandeur, que par leur élégance; le pont d'Austerlitz sur la Seine, construit par Mr. Lamande, leur est à cet égard infiniment supérieur. Le seul pont de Southwark à Londres est comparable au pont français, pour la beauté des formes, mais il le surpasse en grandeur et en difficulté de construction. Ses arches ne sont pas égales;

pelle du milieur est de 73,15 m., et les deux arches des exprémités ont 64,01 m. La longueur totale du pont est de a 15,70 m., dont 201,17 m. pour le passage des eaux. Ce pont a été list pour joindre le fauxbourg de Southwark avec la cité de Londres; il est l'ouvrage du célèbre J. Rennie. Il présente sette circonstance particulière, que le ser y est employé en voussoirs pleins, tandis que dans les autres popus en ser les voussoirs sont évidés. L'ingénieur a adopté cette disposition pour donner plus de force aux différentes pièces du pont qui, par le peu de courbure des arches, out une pression considérable à supporter.

Viennent enfin les ponts suspendus, invention moderns qui vient se ranger à côté des machines à vapeur perfectionnées, des presses hydrauliques, de l'éclairage par le gaz, de la lampe de surete, pour faire honneur à notre siècle. L'auteur a donné tout le développement convenable à cet intéressant chapitre qui est le dernier du volume. Il fait d'abord un historique des ponts suspendus, duquel il résulte que les Chinois et les Indiens ont les premiers, songé à suspendre sur les ablmes, et à des cables de végétaux ou à des chaînes, des ponts vaoillans pour le passage des piétons; mais il y a autant de distance de ces timides essais aux belles constructions sur lesquelles roulent les voitures les plus lourdes, que des artifices de guerre dont ces peuples sont aussi les premiers inventeurs, aux fusées congrèves, qui rivalisent maintenant avec le canon de bataille pour la justesse du tir et l'amplitude du jet.

Les ponts suspendus sont pour la plupart faits avec des chaînes en longs anneaux assemblés à boulons. Ces chaînes prennent leur attache à des culées plus ou moins éle-vées, suivant l'ouverture du pont, et affectent lorsque le tablier y est suspendu, la forme parabolique, ainsi que Mr. Navier l'a démontré dans son excellent Mémoire sur

les ponts supendus. Des tiges descendent de cette chaine et supportent, les traverses sur lesquelles sont posées les poutres et les planches du ponts Le pont est-il très-léger. on le lie avec des brides par le dessous pour le soustraire à l'action du vent et diminuer les vibrations occasionnées par les passans. Est-il au contraire d'un poids considérable, il se suffit à lui - même, si je puis m'exprimer ainsiet résiste par sa masse; car c'est un caractère particulier à ces sortes de constructions que , plus elles ont d'étendue et de poids, plus aussi elles offrent de stabilité; circonstance heureuse, que Mr. Navier a mise dans un grand iour, et qui fait qu'il y a d'autant plus de convenance à jeter un pont suspendu que la localité semble se refuser davantage à la construction d'un pont ordinaire. Il paroît que l'ouverture de ces ponts pourroit être portée sans danger jusqu'à mille ou quinze cents mètres, si on pouvoit se procurer des points d'attache assez élevés.

Mr. Dupin donne la description très - circonstanciée de plusieurs ponts suspendus, déjà construits, ou seulement projetés; de quelques embarcadères faites sur le même principe et d'aqueducs également portés par des chaînes de suspension. Il termine en rappelant les résultats de l'expérience sur la force, et l'élastigité des fers de toute nature, ct cite en particulier les travaux de MM. Pictet, Duleau et Barlow; il mentionne également des expériences auxquelles je me suis livré moi - même avant de commencer le pont suspendu en fil de ser, dont la construction m'avoit été confiée. J'ajouterai à ce que dit Mr. Dupin, que le pont de Genève est fait avec des fils de fer d'une ligne de grosseur; que depuis une année qu'il existe, la rouille ne s'est manifestée en aucun endroit, et qu'ainsi une des principales objections qu'on fait à l'emploi des cables de fil de sersemble détruite; l'économie de ce système sur celui des chaînes de suspension est d'ailleurs évidente, et résulte bien moins de ce que le fil de fer a une force double de celle des barres forgées, que de la simplicité de la fabrication et de la facilité de la pose. Sans cela, il n'y auroit aucun avantage à employer le fil de fer, car s'il a une force double, il coûte aussi à peu près le double. Cependant il reste encore à expliquer pourquoi les anglais, si clairvoyans, après avoir construits de petits ponts avec du fil de fer, n'en font plus qu'avec des barres forgées.

Revenant à l'ouvrage qui nous occupe, nous ne saurions trop en recommander la lecture aux personnes qui désirent se mettre au fait des institutions d'un peuple célèbre et profiter de ses lumières. L'auteur s'est acquis par sa publication de nouveaux droits à notre reconnoissance.

Le Lt.-Colonel du Génie, G. H. DUFOUR.

## PHYSICO-MECANIQUE.

TABLE OF DATA, EIC TABLEAU, SOIL VORABULARE EECHMIQUE des principales données utiles dans les applications
de la mécanique sux arts industriels. Tiré de l'EssarPRATIQUE SUR LA FORCE DU FER DE FONTE, etc. Par
Mr. Tredgold (1).

(Vayez page 53 de ce vol.)

Actur. Sa pesanteur spécifique =7,84. Poids du pied cube 490 l. Un barreau d'un pied, sur un pouce d'équarrissage, pèse 3,4 l. Il se dilate de 11,100 par degré du th. F. (Roj); sa tenacité est de 130,000 l. par pouce carré (Rennie); elle diminue de 10,000 l. par pouce carré (Rennie); elle diminue de 10,000 par degré d'élévation de la température. Son module d'élasticité sur une base d'un pouce carré est 29,000,000 l. Hauteur du module d'élasticité 8,580,000 pieds (Dt. Young).

Air. Pesanteur spécifique 0,0012. Poids du pied cube 0,0753 l. ou 527 grains (Schückburgh). 13,3 pieds cubes d'air pèsent une livre. Il se dilate de 41. = 0,00208 de son volume par l'addition d'un degré F. de chaleur. (Dulong ét Petit):

<sup>(</sup>i) Nous publions, ainsi que nous l'avions annouce; be Votabulaire dans toute son étendue, nous avons même profité du tadre pour y ajouter quelques données qui nous ont semble talles. Les poids et mesures indiqués sont ceux mités en angleterre.

Ardoise (du pags de Galles). Pesanteur spécifique = 2,752 (Kirwan). Poids du pied cube = 172 l. Poids d'un barreau d'un pied de long et d'un pouce d'équarrissage = 1,19 l. Force de cohésion d'un pouce carré == 11500 l. Extension avant la fracture = 13,71. Poids du module d'élasticité pour une base d'un pouce carré == 15,800,000 l. Hauteur du module d'élasticité == 13,240,000 pieds. Module de résillence = 8,4. Résilience apécifique == 2 (Tredgeld).

Ardoise (d'Ecosse). Tenacité d'une section d'un pouce carré 9600 l. Extension en longueur avant la fracture - 1645.

Poids du module d'élasticité pour une base d'un pouce tarré = 15,760,000 (Tredgold).

Ardoise (de Westmoreland). Force de cohésion du pouce carré = 7870 l. Extension en longueur avant la fracture 1640. Poids du module d'élasticité pour une base d'un pouce carré = 12,900,000 l. (Trédgold).

Atmosphère. Sa pression moyenne à Londres = 28,89 pouces anglais de mercure = 14,18 l. sur le pouce carré (Soc. Royale). On estime ordinairement la pression de l'atmosphère comme égale à 30 pouces (anglais) = 28,125 pouces de France; ce qui équivant à environ 14 \frac{1}{4} l. sur le pouce carré (anglais), ou à une colonne d'eau de 34 pieds.

Aze neutre d'élasticité. Lorsqu'un barreau rectangulaire est soutenu par les deux houts; et chargé au milieu, le côté supérieur éprouve un raprochement dans ses molécules intégrantes, et le côté inférieur un accroissement de distance entre ces mêmes molécules. Vers le milieu de l'épaisseur il y a une région dans laquelle aucun des deux effets n'a lieu. On peut montrer aux yeux ce résultat dans un corps trèsédexible, sur la face latérale duquel on trace verticalement un grand nombre de lignes parallèles. Lorsqu'on le courbégles lignes s'inclinent respectivement; elles sont plus serrées dans la région supérieure, plus distantes dans l'inférieure;

et elles conservent leur distance primitive seulement dens

On peut, dans certaines substances, (le bois, le plomb, l'étain, le fer), reconnoître après la fracture, la région qui répond à l'axe neutre. Mariotte, a le premier fait cette observation; Young, Barlow, Dulau et Brewster en ont parlé; ce dernier le montre par sa belle invention du Teinomètre, destinée à mesurer les effets des forces exercées sur les corps élastiques. Il l'a décrite dans l'ouvrage intitulé: Additions aux leçons de Ferguson. Edimb. 1823.

Baleine (Fanon de). Pesanteur spécifique = 1,3. Poids du pied cube = 81 l. — Elle peut porter 5600 l. dans le pouce carré, sans altération permanente; et suppporter une extension de ; en longueur. — Son module d'élasticité pour une base d'un pouce carré=820000 l. — Hauteur du module d'elasticité = 1,458000 pieds. — Module de résilience = 38,3. Résilience spécifique = 29 (Tredgold).

Briques. Pesanteur spécifique 1,841. — Poids du pied cube 115; elles absorbent 15 de leur poids d'eau. — Leur force de cohésion est de 275 l. sur le pouce carré (Tredgold) y elles cèdent à une pression de 562 l. sur le pouce carré. (Rennie).

Briques (Murs de). Le poids du pieds cube de mur de briques, frais, est de 117 l. — Poids d'un rod de ce même mur = 16 tonnes.

Bronze. (Voyez Fonie).

Cheval. Sa force moyenne est à son maximum pour trainer une charge, lorsqu'il déploye une force de 187 l. avec une vitesse de 2½ pieds par seconde, et huit heures de travail par jour (Tredgold); ce qui équivaut à élever 7½ pieds cubes à un pied, dans une seconde. — Un bon cheval peut déployer une force de 480 l. pendant un temps court. (Desaguliers). — Dans les calculs relatifs aux machines mues par des

des chevaux, on peut considérer la force d'un cheval comme égale à 400 l. à trois pieds par seconde.

Gordes (de chanvre). Le poids d'une corde ordinaire d'un pied de long et d'un pouce de circonsérence, est entre 0,040 et 0,046 l. Une corde de cette grosseur ne doit pas être exposée a un effort au-delà de 200 l. Et dans les cordes composées, telles que les cables, le plus grand effort ne doit pas dépasser 120 l., sur la surface de section elémentaire qu'on vient d'indiquer. Le poids d'un cable d'un pied de long et d'un pouce de tour, n'excède pas 0,027 l.

Le carré de la circonférence, exprimé en pouces et décimales, et multiplié par 200, donne le nombre de livres que peut porter une corde; et multiplié par 120 seulement, ce que peut porter un cable. Les cordes ordinaires peuvent porter un plus grand poids avec sécurité lorsqu'elles ont déja servi pendant quelque temps, parce que la tension des fibres s'égalise par leur action, et par le relachement partiel de la torsion. On a prétendu qu'elles gagnoient de la force en étant gardées en magasin. Tout ce qu'on peut attendre de cette circonstance, c'est qu'elle ne les déteriore pas.

Craie. Sa pesanteur spécifique = 2,315; poids du pied cube 144,7.— Elle est écrasée sous une charge de 500 liv. par pouce carré. (Rennie)

Cuivre. Sa pesanteur specifique = 8,75. (Halchelt)

So. et Arts. Nouv. serie. Vol. 26. N. 2. Juin 1824. K.

Cylindre solide, égal en matière, ou équiponderant à use tube de même longueur.

On trouve, par la construction géométrique suivante, le rayon d'un cylindre solide qui contient la même quantité de massère qu'un tube.

Soit, dans la figure ci-dessons, la section d'un sube représentée par deux cercles concentriques, dont le diamètre commun est la ligne ACFE. CD sera le rayon extérieur du tube, et CB un rayon intérieur du même, élevé perpendiculairement du centre C sur le diamètre. Du point B, on mènera BD parallèle à ACE; et cette ligne BD sera le rayon solide du cylindre équiponderant à un tube d'égale longueur et de même matière.

Dans le cas où un cylindre est converti en un tube équiponderant; si l'épaisseur FE est = \frac{1}{2} du diamètre AE, le cylindre l'emporte en force sur le tube, dans le rapport de 1.7
à 1. Et, si FE est égal aux \frac{3}{2} du diamètre la force du
cylindre sera doublée en le convertissant en tube- Le rapport le plus ordinaire dans les tubes naturels des plantes
est entre \frac{1}{2} et \frac{1}{29}.

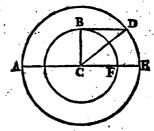

Ean (de rivière). Pes. spéc. = 1,000. — Poids du pied cube = 62,5 liv. — Poids d'un prisme d'un pied, et d'un pouce en carré = 0,434 liv. — Poids du gallon (dit d'ale) en eau = 10,2 liv. — Sa diletation moyenne pour 1° de chalcut

Dalton) (r). Elle sé dilate en se gelant, de ; de son volume (Williams). Sa force d'expansion en se cristal-lisant est d'environ 35000 liv. sur le pouce carré : d'après Muschembrook. Son module d'élasticité eur une base d'un pouce carré, est = 325,000 liv. Hauteur du module d'élasticité pour la même base = 750,000 pieds. (Dr. Young, d'après les exp. de Canton.)

Eau (de mer) Pes. spec. = 1,0271.—Poids du pied cube = 64,2 liv.

Comparé au fer fondu, pris comme unité, sa force est o,182. Son extensibilité = 0,75; et sa roideur = 0,25.

Fer de fonte. Pes. spec. 7,207.— Poids du pied cube 450 liv.— Un barreau d'un pied de long et d'un pouce d'équarrissage pèse 3,2 liv,(environ).—Il se dilate de rest. par degré du thermomètre de F. (Roy).— Son plus grand changement de longueur, de l'hiver à l'été, à l'ombre, dans le climat de l'Angleterre, est de 1,23, S'il est exposé au soleil, ce changement est de 1,23, Il se fond à 3470° au pyromètre de Daniel.—Il se retire en se refroidissant dans le

<sup>(1)</sup> NB. L'enu a son maximum de dennie à 460. F. (3 aR).

moule, entre ; et ; de sa longueur (Muschet). — Il s'écrase sous une pression de 93,000 liv. sur le pouce carré (Remie) — Il supporte sans altération permanente 15300 liv. par pouce carré; et une extension de ; en longueur. — Le poids du module d'élasticité sur une base d'un pouce carré est de 18,400,000 liv. — La hauteur de ce module est 5,750,000 pieds; le module de résilience 12,7; résilience spécifique 0,76 (Tredgold).

Comparé avec le fer de fonte comme unité, sa force est = 1,12 fois; son extensibilité = 0,86 fois; et sa roideur = 1,3 fois.

Comparé avec le ser sondu comme unité, sa force est = 0,65; - son extensibilité = 1,25 sois; - sa roideur = 0,535.

Forces animales. L'ouvrage que peut faire en un jour un manouvrier, d'age moyen, et de bonne santé, peut servir d'unité pour la comparaison des diverses forces motrices. En voici l'expression commode.

un poids de dix livres à la hauteur de dix pieds en une seconde n

Des effets beaucoup plus considérables peuvent être obtenus de la force humaine, mais pendant un temps de travail moins long.

Le travail journalier d'un cheval déplois une sorce égale à celle de cinq à six hommes. Sa sorce immédiate est un peu plus grande; mais lorsqu'il exerce une sorce de 200 liv. il ne peut travailler que huit heures par jour; et six heures lorsqu'il agit avec une sorce de 240 liv. avec une vitesse de deux milles et demi seulement, par heure.

La force d'un mulet est égale à celle de trois à quatre hommes.

L'entresien d'un cheval coûte deux à trois sois plus que la journée d'un manouvrier; ainsi, l'emploi des chevaux, coûte environ la meilié de celui des hommes, à esset égal. (Young)

Frêne. Pes. spéc. 0,76 — poids du pied cube 47,5 liv. — Poids d'un barreau d'un pied de long et d'un pouce en carré 0,33 liv. il peut porter, sans en éprouver d'altération, permanente une charge de 3540 liv. sur le pouce carré; et une extension de 464 de sa longueur. — Le poids du module d'élasticité pour un pouce carré = 1,640,000 liv. — Mauteur du module d'élasticité = 4,970,000 pieds — Module de ré-

silience 716 — résilience spécifique = 10 (d'après les expériences de Barlow).—Comparé au fer de fonte comme unité, sa forceest = 0,23; son extensibilité = 2,6; et sa roideur = 0,089.

Glaise. Sa pesanteur spécifique = 2,0. - Poids du pied: eube 225 liv.

Granite (d'Aberdeen) Pes. spéc. 2,625 — poids du pied' cube 164 liv. Il est écrasé par une force de 10910 liv. sur le pouce carré.

Hêtre. Pes. spéc. 0,696 — poids du pied cube 45,3 liv.

— Poids d'un barreau long d'un pied, et d'un pouce en earré, 0,315 liv.— Il peut supporter, sans altération permanente 2360 liv. sur le pouce carré, et une extension de 171,000 de sa longueur.— Poids du module d'élasticité pour une base d'un pied earré 1,345,000 — hauteur du module d'élasticité = 4,600,000 pieds = Module de résilience = 4,14 — résilience spécifique = 2,1 fois — sa roideur = 6 (calculées d'après les expériences de Barlow). Comparé avec le fet de fonte considéré comme unité, sa force est = 0,15; son extensibilité = 2,1; et sa roideur 0,073.

Laiton, de fonte. Pes. spéc. = 8,37 — poids du pied cube 123 liv. — poids d'un barreau d'un pied de long et d'un pouce d'équarrissage = 3,63 liv. — Il se dilate de ;;;... de sa longueur pour 1°F. (Troughton). Il se fond à 1869° du pyromètre de Daniel. Force de cohesion d'un pouce carré = 18000 liv. (Rennte). Il supporte, sur un pouce carré sans altération permanente, 6700, et une extension en longueur = ;;;... Le poids de son module d'élasticité sur une base d'un pouce carré = 8,930000 liv. — Hauteur du module d'élasticité = 2,460,000 pieds. Module de résilience = 5; résilience spécifique = 6 (Tredgold). Comparé avec le fer de fonte pris pour unité, sa force est = 0,435; son extensibie lité = 0,9; = sa soideur = 0,49s.

Homme. Un homme, de force moyenne, obtient un maximum de résultat lorsqu'il déploie une force de trente-une livres et un quart avec une vitesse de deux pieds par sen conde pendant dix heures de travail par jour; (Tredgold). Un homme fort peut seulever et transporter, de 250 à 300 liv. (Desaguliers)

Un homme, travaillant dix heures par jour, peut élever un poids de dix livres à la hauteur de dix pieds dans une se-conde (Young). Voyez Forces animales.

Houille (de Newcastle). Pes. spéc. 1,269—Poids du pied cube 79,31 — un chaldron de Londres, de trente-six bushels pèse environ vingt-huit quintaux; ainsi, le bushel pèse 87 liv. (on le compte ordinairement à 84). Le chaldron de Newcastle pèse cinquante-trois quintaux (Smeaton).

Maçonnerie. Le pied sube de maçonnerie ordinaire pèse environ »40 liv.

Mahogany (acajou). Pes. spêc. 0,56—Poids du pied cuhe 35 liv. Poids d'un barreau d'un pied de long et d'un pouce carré = 0,243 liv. Il porte sur le pouce carré, sans altération permanente, 3800 liv. Il éprouve, lorsque cette charge lui est suspendue, une extension de .... Le poids du module d'élasticité sur une hase d'un pouce carré est de 1,596,000 liv. La hauteur de son module d'élasticité est de 6,570,000 pieds; son module de résilience est = 8. La résilience spécifique est = 14,2 (Tredgold).

Comparé avec le ser de sonte pris pour unité, sa sorce est=0,24; son extensibilité=2,9 sois; et sa voideur=0,087 sois.

Marbre-blance Pesanteur spécifique = 2,76 — Poids du pied cube 169 l. — Poids d'un barreau d'un pied de long sur un pouce d'équarrissage 1,17 l. Tenacité sur un pouce.

carré 1,811 l. Extensibilité 1,214 de sa longueur. Poids du module d'élasticité pour une base d'un pouce carré 2,520,000 l. Hauteur du module d'élasticité 2,150,000 pieds. Module de résilience à l'endroit de la fracture 0,48 (Tredgold). Il est écrasé par une sorce de 6060 l. sur le pouce carré. (Rennie).

Mercure. Pesanteur spécifique = 13,568. (Brisson). Poids du pouce cube = 0,49/8 l. Il se dilate de 1,222 par degré F. (Dulong et Petit). Poids du module d'élasticité pour une base d'un pouce carré = 4,417,000 l. Hauteur du module d'élasticité = 750,000 pieds. (Le Dr. Young, Caprès les exp. de Canton).

Mélèze. Pesanteur spécifique =0,560. Poids du pied eube 351.

Poids d'un barreau d'un pied de long et d'un peuce carré =0.243 l. Il porte sur le pouce carré sans altération permanente 2065 l. et éprouve parcette charge une extension en longueur de 2520. Poids du module d'élasticité pour une base d'un pouce carré 10.740,000 Hauteur du module d'élasticité =4,415,000; module de résilience 4; résilience spécifique 7,1 (Exp. de Barlow).

Comparé avec le ser de sonte comme unité, sa sorce est = 0,136 sois; son extensibilité = 2,3 sois. — Sa roideur 10,058 sois.

Mesures. (Voyez Mètre).

Mètre. Le mêtre définitif est égal à 39,371 pouces anglais, comptés sur un étalon de laiton, à la température de 62 F. (13 ½ R.) Les, Français sont dans l'usage de réduire leurs mesures métalliques de longueur, à la température de la glace fondante.

De la proportion indiquée, il résulte que :

254 mètres sont égaux à 10,000 pouces anglais. 305 mètres......1000 pieds.

La toise de France est = 76,736 pouces anglais (Young), 15 pouces ou pieds de France égalent (à très-peu près) 16 pouces ou pieds de France. 76 pouces ou pieds de F. =81 pouces ou pieds de France, très-exactement.

Module d'élasticité. L'expérience a prouvé que la quantité de l'extension, ou de la compression d'un corps uniformément élastique, est simplement proportionnelle à la force qui produit ces deux effets; c'est-à-dire que si, par exemple, un poids de 100 l. suspendu à une verge d'acier verticale, l'allonge de 100 de 100 l. l'allongera de 200 l. l'allongera de 200 de 300 de 300 de 200 l. l'allongera

Les mêmes poids, agissant dans la direction contraire, c'est-à-dire par pression, accourciroient la verge respectivement des mêmes quantités. L'un et l'autre effet auroient lieu sans altération permanente dans l'élasticité du métal. (Hodie).

D'après cette propriété des corps élastiques, on peut exprimer l'élasticité d'une substance donnée par le poids d'une certaine colonne de la même substance, expression qu'on peut nommer module de son élasticité; ce poids est tel, qu'une addition quelconque allongeroit le métal auquel it seroit suspendu, dans la même proportion qu'il raccourciroit par sa pression une portion de cette substance de même diamètre.

Par exemple, si une verge, de matière quelconque, longue de 100 pouces, est comprimée d'un pouce par un poids de 1000 livres, son module d'élasticité sera = 100 × 1000 l. ou, plus exactement, 99000 l., qui sont à 160600 comme 99 est à 100.

De même, -n doit supposer, que la soustraction d'un

poids quelconque, du module, le diminue dans la même proportion, dans laquelle une force équivalente allongerois la même substance,

La hauteur du module est la même pour la même substance quelles que soient sa largeur et son épaisseur. Ce module est, pour l'air atmosphérique environ 5 milles, et pour l'acier, environ 1500. (Young) (Voyez Pierres).

Ormeau. Sa pes. spéc. =0,544 — poids du pied cube 34 liv. — Poids d'un barreau long d'un pied, et d'un pouce d'équarrissage, 0,236 liv. — Il porte sur le pouce carré, sans altération permanente, 3240 liv., et son extension en longueur par ce poids est 414. Le poids de son module d'élasticité pour une base d'un pouce carré, est de 1,340,000 liv. — La hauteur de son module d'élasticité est de 5,680,000 pieds. Son module de résilience =7,87; sa résilience spécifique, 14,4 (Exp. de Barlow).

Comparé au ser de ser de sonte comme unité, sa sorce est = 0,21; son extensibilité = 2,9; et sa roideur = 0,073.

Pendule qui bat les secondes. Le pendule simple, à secondes, a été trouvé par Kater, d'après une moyenne entre plusieurs expériences, bien d'accord entr'elles, = 39,:372 pouces anglais. Le pendule à demi-secondes = 9,7843 pouces.

Cette longueur s'accorde avec la moyenne des expériences de Borda à Paris et de Whitehurst à Londres, avec l'appareil imaginé par Hatton, dans lequel la longueur déterminée est la différence de deux pendules simples faisant quarante-deux, et quatre-vingt-quatre vibrations dans la minute.

Les mesures de Whitehurst exigent quelques corrections, que Nicholson a indiquées.

D'après cette longueur du pendule, la chute d'un corpsgrave dans le vide est de 16 pieds 1,1 pouce anglais. Pesanteur (gravitation) elle produit une vitesse de 32 à pieds (anglais) par seconde, à partir du repos. L'espace parcouru en une seconde par une vitesse accélérée procurée par l'action continuée de la gravitation sur le corps tombant, est de 16 pieds :. Il parcourroit dans la deuxième seconde avec la vitesse acquise, un espace double de celui qu'il a parcouru, dans la première, etc.

Pierre (de taille de Bath). Pesanteur spécifique = 1,975. Poids du pied cube = 123,4 l. — Elle absorbe : de son poids d'eau. — Sa tenacité sur un pouce carré = 478 l. (Tredgold).

Pierre (de Craig-leith près d'Edimbourg). Pesanteur spécifique = 2,362. — Poids du pied cube = 147,6. Elle absorbe de son poids d'eau. — Sa tenacité sur un pouce carré est = 772 l. (Tredgold). Elle s'écrase sous un poids de 5490 l. sur le pouce carré (Tredgold).

Pierre (de Dundee). Pesanteur spécifique = 2,621 — Poids du pied cube = 163,8 l. — Elle absorbe \(\frac{1}{541}\) de son poids d'eau.— Sa tenacité sur le pouce carré est de 2661 l. (Tredgold). Elle s'écrase sous un poids de 6630 l. sur le pouce carré. (Rennie).

Pierre (de Portland). Pesanteur spécifique = 2,113. Poids du pied cube 132 l. — Poids d'un prisme d'un pied de long et un pouce d'équarrissage 0,92 l. Il absorbe ; de son poids d'eau. (Tredgold). Il est écrasé par un poids de 3729 l. sur le pouce carré (Rennie)—tenacité du pouce carré = 857 l. Il s'abbaisse avant de se rompre, de ; son module d'élasticité pour une base d'un pouce carré est de 1,533,000 l. — Hauteur du module d'élasticité — 1,672,000 pieds. — Module de résilience, à l'endroit de la fracture = 0,5. Résilience spécifique, au même point = 0,23. (Tredgold).

Pierres (résultats d'expériences sur leur flexibilité et leur tenacité).

Mr. Tredgold après avoir préparé des parallelipipèdes de diverses longueurs (30,15, et 14 pauces) les posoit horizontalement entre deux supports, et suspendoit au milieu, un bassin qu'on chargeoit de poids, croissant de 10 en 10 l. Un index multiplicateur indiquoit les degrés successifs de flexion, toujours croissans jusqu'à fracture. L'auteur tiroit de ces expériences trois résultats; 1.º le poids du module d'élasticité, ou la mesure de la force élastique; 2.º le degré d'extension, à l'époque de la fracture; 3.º la tenacité de la substance, en supposant que la résistance à l'extension est égale à celle de la compression. Voici les trois formules qui donnoient ces résultats.

Soit w le poids qui produit une flexion . W, le poids qui a fait rompre; \( \Delta \) la dépression, \( \Delta \) l'instant de la fracture; \( \mathbb{I} \), la demi-longueur du parallelipipède; \( \mathbb{b} \), sa largeur; \( \mathbb{d} \), sa hauteur ou épaisseur verticale, on a

- 1.º 2/3 w Poids du module d'élasticité.
- $\frac{2.03 d\Delta}{2 l^2}$  = L'extension, à l'époque de la fracture.
- 3.º  $\frac{3 l W}{b d}$  = La cohésion, ou la tenacité de la substance.

Planchers. Le poids d'un pied carré de la surface d'un plancher est d'environ 40 l. lorsqu'il est double, plasonné et garni en ser. Lorsqu'un plancher est chargé de personnes debout, le pied carré pèse environ 120 l. Ainsi, la moindre force qu'on doive lui donner, est de 120 + 40 = 160 l. par pied carré de sa surface.

Pin (jaune, d'Amérique). Pesanteur spécifique—0,46. Poide du pied cube — 26 à l. Poide d'un barreau d'un pied, sur un pouce d'équarrissage —0,186. Il porte sur le pouce carré, sans altération permanente 3900 l. Il supporte de même une exten-

rien en longueur = 1. Poids du module d'élasticité pour une base d'un pouce carré = 1,600,000 l. Hauteur du module d'élasticité = 8,700,000 pieds. Module de résilience = 9,4. Résilience spécifique = 20 (Tredgold).

Comparé au ser de sonte comme unité, sa sorce est = 0,25; son extensibilité = 2,9; et sa roideur = 0,087 sois.

Ponts. Lorsqu'un pont est couvert de gens à pied, chaque pied carré de sa surface est chargé d'un poids de 120 l. On peut regarder cette charge comme le maximum possible; et un pont qui ne seroit pas calculé pour la supporter ne devroit pas être d'un usage public.

Porphyre (rouge). Pesanteur spécifique = 2,871. Poids de pied cube = 179 l. Il est écrasé par un poids de 35568 l. sur le pouce carré. (Ganthey).

Résilience. Le Dr. Young a employé cette expression pour désigner l'espèce de résistance qu'oppose à la force d'impulsion résultant d'une chute, la tenacité d'une substance solide donnée. Le module de résilience est un nombre comparatif destiné à indiquer la faculté par laquelle un solide résiste au choc sans que son tissu en soit altéré d'une manière permanente. Mr. Tredgold indique les moyens de la déterminer.

Roideur. La roideur est la résistance qu'oppose un solide à une action qui tend à le fléchir. Cette action peut avoir lieu de deux manières; ou lorsqu'une barre horizontale de fer, par exemple, est fixée par une extrémité et chargée à l'autre bout; ou bien lorsque son milieu, étant soutenu, on la charge aux deux extrémités.

Sapin (blanc). Pes. spec. 0,47—poids du pied cube 29,3 liv. Poids d'un barreau d'un pied, et d'un pouce d'équarrissage, 0,204 liv.— Il porte par pouce carré, sans altération permanente, 3630 liv., et subit une extension en longueur de .....

Le poids de son module d'élasticité pour une base d'un pouce carré, est de 1,830,000 liv. La hauteur de son module d'élasticité, est de 8,970,000 pieds; son module de résilience = 7,2; sa résilience spécifique 15,3 (Tredgold).

Comparé avec le fer de sonte comme unité, sa sorce est

Sapin (rouge, ou jaune). Pes. spéc. 0,557.— Poids de pied cube 34,8 liv. Poids d'un barreau d'un pied de long et d'un pouce d'équarrissage = 0,242 liv.— Il porte sur le pouce carré, sans altération permanente, 4290 liv.; et une extension en longueur = 1. Le poids de son module d'élasticité pour une base d'un pouce carré, est = 2,016,000 liv. La hauteur de son module d'élasticité est = 8,380,000 pieds. Son module de résilience = 9,13; sa résilience spéc. = 16,4 (Tradgold).

Comparé au ser sondu comme unité, sa sorce est = 0,3; son extensibilité = 2,6; et sa roideur = 0,1154.

Terre commune. Sa pes. spec. = de 1,52 à 2,00 - Poids du pied cube, de 95 à 125 liv.

Toits. Un pied carré de toit d'ardoise du pays de Galles pèse 11 ½. Un pied carré de toit en tuiles == 16 ½ liv. La plus grande force du vent sur un pied de surface de toit peut être estimée à 40 liv.

Vapeur (aqueuse); sa pesanteur spécifique, à la température de l'eau bouillante, est à celle de l'air dans les températures moyennes, comme 0.172 est à 1. (Thomson). Le pied cube de cette vapeur pèse 249 grains. Son module d'élasticité pour une base d'un pouce carré, est = 14 \frac{1}{4} liv. Lorsqu'elle n'est pas en contact avec l'eau, elle se dilate de \frac{1}{4+1} de son volume par degré centigrade (Gay-Lussac).

Vapeur (machines d). Une machine à vapeur, de la meildeure construction, dont le cylindre a trente pouces anglais de diamètre, a une force équivalente à celle de quarante chevaux; et comme elle travaille sans intervalle, elle fait l'ouvrage de cent vingt chevaux, ou de six cents hommes. Chaque pouce carré de la surface du piston étant à-peu-près équivalent à la force d'un homme.

D'après les estimations de Mr. Boulton, la consommation d'un bushel (quatre-vingt-quatre livres pesant) (1) de houille, élève à dix pieds 48000 pieds cubes d'eau, ce qui équivaut au travail journalier de huit hommes et un tiers, et peut-être davantage. La valeur de cette quantité de houille s'élève rarement au-dessus de celle de la journée de travail d'un seul homme. Mais si l'on fait entrer en compte les frais d'établissement et d'entretien de la machine, on trouve que la dépense est moindre de moitié, que celle qui résulteroit de l'emploi des chevaux, à effet égal.

D'après d'autres estimations, une machine équivalente à soixante et douze chevaux, ne consomme qu'un chaldron de houille par jour, et chaque hushel fait l'ouvrage de dix hommes. (Young)

<sup>(1)</sup> Les livres pesant indiquées dans le vocabulaire sont celles dites avoir du pois, qui servent à peser toutes les grosses marchandises. 1000 de ces livres équivalent à 919 liv. poids de marc. La livre avoir du poids = 454 \frac{1}{5} grammes. La livre dite Troy; = 369 \frac{9}{10}.

VENT. Table de la force du vent, tirée de celles de Mr.
Rouse et du Dr. Lind, et comparée sux observations de
Colonel Beaufoy.

| Vitesse en<br>milles<br>par heure. | dénominations.                                           | Vitesse<br>par<br>seconde. | Force sur<br>une surface<br>d'un pied. |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 6,8                                | Jolie brise.                                             | pieds.                     | livres.<br>0,129                       |
| 13,6                               | Vent frais.                                              | 20 ,                       | 0,915                                  |
| r9,5                               | Vent grand frais.                                        | 30                         | 2,059                                  |
| 34,1                               | Vent violent.                                            | 50                         | 5,718                                  |
| 47,7                               | Vent très-violent.                                       | 70                         | 11,207                                 |
| 54,5                               | Tempete.                                                 | 80                         | 44,634                                 |
| 68,2                               | Grande tempête.                                          | 100                        | 22,872                                 |
| 81,8                               | Ouragan.                                                 | 120                        | 32,926                                 |
| 102,3                              | Id. violent, renversant les<br>maisons, les arbres, etc. |                            | 51,426                                 |

Zinc. (coulé) Pesanteur spécifique = 7,028 (Watson) — Poids du pied cube = 439 \(\frac{1}{4}\). — Poids d'un barreau d'un pouce d'équarrissage et d'un pied de long = 3,05 livres. Sa dilatation pour un dégré du thermomètre (Smeaton). Il supporte sans altération permanente 5700 liv. sur le pouce carré. — Il s'allonge par cette charge de (144) — Son module d'élasticité pour une base d'un pouce carré est = 13,680,000 liv. — Hauteur de son module d'élasticité = 4,480,000 liv. Module de résilience = 2,4. — Résilience spécifique = 0,34 (Tredgold.)

Comparé au fer de fonte comme unité, sa force est = 0,365, son extensibilité = 0,5, et sa roideur = 0,76.

ERRATA à l'article Géologie.

Page 222, figne 19. Chimboraço, lices Antisana.

## LOGIQUES

ites an No toises) au-dessus du niveau de la Mer: l'Observatoire de PARIS.

|                                                                      |                    | JUIN 1824.      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moie.                                                                | Phases de la Lune. | rédui<br>Lev.   | DU CIEL.                                                                                                                                                                                                                         | OBSERVATIONS DIVERSES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 It 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 27 18 29 29 |                    | Pouc.1 26. 1 27 | idem. clair. clair. clair. idem. | La vigne commence à peine à fleurir, et les vents violens, ont cassé un grand nombre de pousses. Les pluies soutenues ont contrarié les travaux de la campagne. Les foins, qui ont commencé quinze jours plus tard que de coutume, ne se font qu'avec difficulté. Les trèfles et les prés des terres froides, donnent peu. Les blés ne sont pas versés, malgré les orages, parce qu'ils sont restés clairs. Ceux de printems semés tard sont médiocres. Il a pourri une partie des pomemes de terre plantées, surtout dans les endroits humides.  Déclinaison de l'aiguille aimantée à l'Observation de Genève, le 30 juin 19° 9' no.  Température d'un Puits de 34 pieds le 30 juin + 10, 7. |
| Moy                                                                  | ennes.             | 26.11           | clair.                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## **MOLOGIQUES**

Faller; aux mêmes heures que colles qu'on fin au

|                |                                     | MAI 1824.              |
|----------------|-------------------------------------|------------------------|
| Jours du mois. | Pe Du Cirl.                         | OBSERVATIONS DIVERSES. |
| <u>د</u>       | Let                                 |                        |
|                | Pol                                 |                        |
| 1              | ua. id.<br>id.<br>couv.             |                        |
| 3 4            | ua. id.<br>n sol. nua.<br>ua. id.   |                        |
| 7 8            | id.                                 |                        |
| 10             | n id.<br>id.<br>ua. id.             |                        |
| 12             | il. pluie.                          |                        |
| 14<br>15<br>16 | e, brou. e, brou. sol. nua.         |                        |
| 17<br>18<br>19 | ı. id.<br>nua. brou.                |                        |
| 20<br>21       | sol. nua. '<br>a. neige.<br>e brou. |                        |
| 22<br>23<br>24 | 1. neige.                           |                        |
| 25<br>26<br>27 | nua., id.                           |                        |
| .28<br>29      | sol. nua.                           |                        |
| 31             |                                     |                        |
| Mo             | 7-[1                                |                        |

## ASTRONOMIE.

Cour-d'air sur l'état actuel de l'Astronomes-Bratique un France et en Angenterne, par le Prof. A. Gautien: Troisième article, rélatif aux Observatoires des Universités d'Oxford et de Cambridge, et terminé par quelques réflexions sur l'étude des Mathématiques dans cette dernière Universités.

(Voy. p. 3 du vol. prec.)

Les désir d'obtenir des renseignemens plus précis et détaillés sur certains points, a été, en grande partie, la cause de la suspension de quelques mois, qu'a éprouvée la continuation de cette Notice; et quoique je n'aie pu réussir encore, à cet égard, comme je l'aurois souhaité, je vais la reprendre maintenant, en suivant le plan que je m'étois proposé.

Après avoir rendu un compte sommaire des Observatoires de Greenwich et de Dublin, il est naturel de passer à ceux des célèbres Universités qui, depuis tant de siècles, Jouent un si grand rôle en Angleterre sous le rapport de l'ensoignement public et de la culture des sciences et des lettres. Leur ancienneté, leur splendeur, la multitude d'hommes illustres en diverses branches qui en sont sortis, l'influence qu'elles, ont nécessairement exercée sur la nation anglaise, sont bien faites pour commander le respect. La difficulté de se rendre compte d'organisations aussi compliquées et aussi différentes

Sc. et Arts. Nous. serie. Vol. 26 N.º 3. Juillet 1824. L.

de celles de la plupart des Universités du continent, ainsi que d'apprécier complètement leurs effets, doit prescrire aussi une grande réserve dans les jugemens que des étrangers peuvent porter sur leurs avantages et leurs défauts. Heureusement mon sujet ne m'appelle point à traiter de telles questions, et me permet de ne parler que des institutions astronomiques. Je dirai seulement quelques mots sur l'étude des sciences mathématiques à Cambridge, à cause de la liaison intimé de ces matières.

L'Observatoire d'Oxford est situé à l'entrée de la ville, du côté du nord, sur la route de Woodstock et de Blenheims dans une position assez savorable pour son objet. Il date de l'année 1772, où la première pierre en sut posée sur un terrain de dix acres concède par le Duc de Marlborough, qui donna aussi au nouvel établissement un télescope à réflexion de Short, de douze pieds. On consacra à son érection une partie des fonds légués à l'Université, pour des bâtimens publics, par le Dr. John Radcliffe, dont il porte le nom. Il fut construit sous la direction du Dr. Hornsby, Professeur Savilien d'astronomie, qui avoit auparavant un petit Observatoire au haut de sa maison et a rendu des services réels à la science par ses travaux sur le passage de Vénus de 1769, sur l'obliquité de l'écliptique, le mouvement propre d'Arcturus, la distance des deux étoiles de Castor etc., ainsi que par la publication du premier volume des observations de Bradley, dont il fut chargé. L'astronome qui lui a succédé dans sa chaire, après avoir été Prosesseur Savilien de géométrie, et qui dirige maintenant l'Observatoire sous le nom de Radeliffian Observer, est le Dr. Abram Robertson, éditeur du second volume des observations de Bradley, publié en 1805, et auteur de plusieurs Mémoires insérés dans les Trans. Phil. C'est à son obligeance que je dois d'avoit pu visiter l'Observatoire et il a bien voulu m'en saire voir

lui-même les principaux instrumens, malgre at mativaise santé.

Le bâtiment; exécuté par l'architecte Keen sous l'inspection de Wyatt, est un des plus élégans; pout-être, qu'on ait construit en ce genre, et il à coûté; dit-on, près de 30 000 liv, sterl. Il se compose d'un grand pavillon central terminé par une tour où lantetne ottogone, sur le modèle du temple des vents à Athènes, et de deux aîles, de vingt quatre pieds de large sur vingt-deux de liaut, destinées aux principaex instrumens. Celle à l'Est se terminé par une galerie semicirculaire, qui conduit à la maison de l'astronome. La longueur totale de l'Observatoire est de cent soixante et quinze pieds, et su plus grande largeur de cinquante-sept. Il est slué, suivant le Dr. Hornsby, à 51° 45' 39',5 de latitude mord et à 5' 1",5 de longitude en temps à l'ouest de Greenwich. Les opérations trigonométriques du colonel Mudge ont donné 51° 45' 38" et 5"1",95 pour ces mêmes élémens (1):

Le bâtiment central a sa principale façade au midi, ornée de deux colonnes d'ordre corinitien, tormant péristyle. It contient en bas des salles de bibliothèque et un beau vestibule d'où l'on monte par un escalier d'une construction nès-lègère : d'abord, à une grande salle carrée où se donnent les cours d'astronomie, puis, au-dessus, à une autre salle de moindre grandeur, mais beaucoup plus haute, dessinée aux observations occasionnelles, éclairée par de très-grandes croisées et terminée par une espèce de dôme, sous lequel règne une galetie circulaire, éclairée aussi par quaire lenètres plus petites. L'édifice est surmonté extérieurement par un gras globe de cuivre, à cercles dorés, porté par deux figurés représentant Hercule et Arlas. Sa hauteur totale aux dessus du sol est de cent et dix pieds.

<sup>(</sup>i) Conneissance des Temps pour 1818, p. 295.

On jouit, depuis la partie supérieure de cet Observatoire, d'une vue remarquable sur la ville et sur les collines envitonnantes, où se trouvent les carrières de la pierre jaunâtre, 
syant l'apparence de tuf, mais de nature calcaire, avec laquelle Oxford est bâtie. On distingue une grande partie de 
ses clochers, de ses monumens, de ses tours et de ses vastes 
bâtimens, surchargés de pointes, de créneaux et d'autres 
ornemens gothiques. Leur apparence antique, splendide et 
asonacale, donne à la ville une physionomie toute particulière, que rend plus frappante encore le passage continuel 
dans les rues d'étudians qu de membres de colléges, revêtus 
de teques et de robes noires, dont les légères différences 
correspondent aux divers grades et colléges de ceux qui les 
portent (x). On remarque entr'autres la belle tour du grand

<sup>(1)</sup> Le mot de Collège, qui désigne ordinairement dans notre langue un tieu destiné à l'enseignement de l'enfance ou de la première jeunesse, s'applique dans les Universités anglaises à des corporations ou Sociétés d'hommes savans et lettrés, dotées et assujetties à certains règlemens par leurs fondateurs, et dans le sein desquelles les jeunes gens, au sortir des écoles, viennent poursuivre leurs études, sous la direction de ceux des Fellows, ou Membres du Collège, qui sont spécialement attachés à l'enseignement. Les Fellows sont élus d'après les statuts du Collége, et astreints au célibat pendant qu'ils y vivent. Il faut être inscrit et avoir séjonrné pendant un certain temps dans un Collége pour pouvoir prendre ses grades dans l'Université, et jouir de tous ses privilèges (entr'autres de l'élection des deux représentans au Parlement que possède chaque Université.) Il y a 17 de ces Colléges à - Cambridge et 24 à Oxford, dont 5, désignés sous le nom de Hall, ont une organisation particulière. Chacun d'eux ayant une existence et une administration indépendantes, déterminées par les statuts de ses fondateurs et bienfaiteurs, on comprend que le

collège de Christ-Church (de l'Eglise de Christ) fondé par le cardinal Wolsey et par le roi Henri VIII, qui compta entr'autres le célèbre Locke parmi ses membres, et auquel appartient le Dr. Robertson. On aperçoit la coupole de la rotonde, de quatrevingts pieds de haut, d'une élégante architecture greeque, construite pour une hibliothèque, avec une partie des sonds donnés par le Dr. Radcliffe, cet habile et généreux médeein de la Reine Anne, qui mourut en 1714, et dont le legs de plus de secoco liv. st. a servi encore à agrandir considérablement le collège de l'Université, à établir une belle infirmerie, située tout près de l'Observatoire, et à faire voyager de jeunes médecins de l'Université en pays étrangers. On sait combien les sondations de ce genre sont nombreuses en Angleterre. Presque tous les collèges ont été créés ainsi; et sur vingt-cinq chaires de Professeurs qu'il y a actuellement à Oxford (en y comprenant celle de musique) il n'y en a que sept de sondation royale. Celle qu'occupe le Dr. Robertson a été établie en 1610, ainsi qu'une de géométrie, par sir Henry Savile, qui a bien mérité de la science, en fournissant ainsi des places à des hommes tels que sir Christophe Wren, Briggs, Wallis, Halley, David Gregory, Keill, Bradley, Hornsby, etc. qui les ont successivement occupées (1).

nombre des membres et des étudians varie beaucoup de Callége à Collége. Mais tous sont assujettis aux règlemens de l'Université, qui se compose de leur ensemble, et a ses efficiers, ses conseils, ses chaires de professeurs et ses revenus particuliers. Le nombre total des membres de l'Université, eu des personnes portées sur les registres de chaque Collége, étoit, en 1823, de 4430 à Oxford, et de 4277 à Cambridge.

<sup>(1)</sup> Il y a aussi à Oxford une chaire de philosophie naturelle et une place de lecteur de philosophie expérimentale. Cette dernière est remplie maintenant par Mr. Pierre Rigaud, du Collège d'Exeter, qui est aussi professeur Savilien de géométrie et directeur de l'Observatoire de Kew.

Les instruments contenus dans l'Ohservatoire se compésent. 12 de quelques lunettes et télescopes placés dans la salle: centrale; a. des instrument situés dans le plan du méridien construits par Bird vers l'appaée 1772 et places dans l'aile grientale, aubdivisée en trois pièces ; 3.º d'un équatotial de Bird, etabli, avec une pendule, dans un petit pavillon à toit tournant, situé dans le jardie. On distingue dans la première classe un telescope Newtonien de dix pieds delongueur socie, de près de neuf pouces de diamètre et dus peix de 320 liv. st., construit par Herschel et qui supporte un grossissement d'au moins cinq à six cents fois; une lunetteachromatique de Dollond le père, de dix pieds de longueur. et d'environ quatre pouces et demi d'auverture, grossissant? deux à trois cents sois et montée dans un tuyau carré de bais, une autre lunette de trois pouces d'ouverture, montée : parallatiquement, etc.

La lunette méridienne, qui a coûté 150 guinées, occupe la première pièce de l'alle orientale. Elle a huit pieds de long, trois pouces et demi d'ouverture, avec un axe de quatre pieds qui repose sur deux piliers de pierre. Son grossissement ordinaire est de quatre-vingts fais. Elle n'étoit pas originalment éclairée par l'axe, mais le Dr. Robertson l'a fait arrangement éclairée par l'axe, mais le Dr. Robertson l'a fait arrangement sinsi par Froughton, qui y a placé aussi un réticule à cirre fils. Deux mires, situées au nord et au sud, à environ un derni-mille de distance, servent à la régler, et on les observe en diminuant l'ouverture de la lunette au moyen d'un disque percé. A côté d'elle, se trouve une pendule de Shelton, réglée sur le temps sidéral et dont le poids est placé descrière sa caisse, d'après la remarque faite par le Dr. Hornsby que ce poids avoit quelque influence sur la marche de la pendule.

Do secteur zénital occupe la pièce du milieu. Il est com-

et d'un arc de 15°, à l'aide duquel on peut mesurer les distances au zénith d'étoiles des constellations du Cocher, du Cygne, du Dragon, de Cassiopée et de la Grande Ourse. L'instrument est soutenu par un axé vertical autour duquel il peut tourner, de manière à avoir son limbe taptôt à l'est tantôt à l'ouest. La lecture des distances au zénith se fait à l'aide d'une vis micrométrique. On bouche à volonté l'exptrémité supérieure de la lunette, depuis l'inférieure, à l'aide d'un cordon à ressort. L'instrument a coûté 200 guinées.

La troisième pièce est occupée par daux quarts de cercle muraux de huit pieds de rayon, appuyés sur les faces orientale et occidentale d'un massif quadrangulaire de pierre, et munis de contrepoids et d'un appareil en bois à ressort, le long de chaque lunette, pour prévenir sa flexion. Ils ont coûté chacun 300 liv. sterl.

L'alle occidentale de l'Observatoire, construite originaire, ment pour resevoir une collegion d'instrument de plus petite dimension, à l'usage des étudians et des ameteurs d'astronomie pratique, sert maintenant de logement à l'astronome adjoint. Il ne paroît pas, d'ailleurs, que l'Observatoire ait sait, à l'exception du télescope d'Herschel ci-dessus mentionné, aucune acquisition notable depuis l'année 1776 où il sut visité par Mr. le Pros. Pictet; et l'humidité, résultant peut-être de la nature un peu poreuse de la nierre dont il est bâti, a eu déjà quelqu'influence sur l'apparence extétieure des instrumens de Bird. Les observations qui s'y sont sont rassemblées chaque année en un cahier in-solio, dont les Commissaires, chargés de l'exécution du testament du Dr. Radcliffe, adressent une copie à la Société royale de Londres. Lalande exprimoit dejà, en 1792, son regret que le requeil de ces observations ne fut pas publié, et il paroîtrois en effet désirable sous plusieurs rapports qu'il le fus. L'Université d'Oxford, herceau de la Société royale de Landres

du temps de Sir William Petty, fit dejà imprimer, ea x665, le catalogue d'étuiles d'Ulugh Beigh, en persan et en latin, par les soins de Thomas Hyde. Elle a rendu, plus récemment, à l'astronomie un service éminent, en faisant publier, avec tout le soin possible, à l'imprimerie de Clarendon (1), le recueil des observations de Bradley, ainsi que Mr. Besselse plait à le reconnoître au commencement de ses Fundaments astronomis. Espérons qu'elle ne tardera pas à prendre une mesure analogue peur les observations qui se font dans son sein, ainsi qu'à mettre la collection d'instrument de son Observatoire tout-à-fait au niveau de l'état de perfectionnement actuel de la science.

L'Université de Cambridge commence à donner, sous ce rapport, un bel exemple à son émule, après lui être quelque temps il est vrai, restée inférieure à cet égard. Jusqu'à ces dernières années, on n'avoit possédé à Cambridge que de petits Observatoires, appartenant plutôt à des collèges particulièrs ou à des individus, qu'au corps même de l'Université. Tel étoit celui du collège de la Trinité, placé audessus du grand portail d'entrée de ce collège, qui avoit servi à Newton et a été détruit en 1797. Tel étoit aussi celui du Dr. Antoine Shepherd au collège de Christ, dont parle Bernoulli dans ses Lettres astronomiques. Tel est encore celui fondé vers l'année 1765, sur une tour du collège de St. Jean, et qui fut muni d'instrumens par le Dr. W. Heberden, Ludlam y fit en 1767 et 1768 des observations

<sup>(1)</sup> On nomme ainsi l'Imprimerie de l'Université, parce que c'est du produit de la vente de l'Histoire de la rebellion d'Angleterre sous Charles Ier., écrite par le Chanceller Clarendon et donnée manuscrite à l'Université par son fils, que ce bel établissement a été fondé.

qu'il publia à Cambridge, en un volume in-4.º dont Bernoulli a rendu un compte détaillé dans le premier volume de son Recueil pour les Astronomes. Il en résultoit que la latitude approchée de cet Observatoire étoit de 52° 12' 30" et sa longitude d'environ 17° de temps à l'est de Greenwich. Des mesures géodésiques ont donné depuis, selon la Table de la Connoissance des temps, la même longitude, ét une latitude de 52° 12' 36". Pellington succéda à Ludham, et l'Observatoire est maintenant confié aux soins de Mr. Thomas Catton, Président du collège, qui a bien voulume le montrer. Jy ai remarqué une lunette méridienne de Sisson d'environ trois pieds et demi, reposant sur deux piliers assis sur voûte, une pendule de Shelton, un cercle répétiteur de Troughton de 18 pouces de diamètre, un cercle de réflexion et quelques lunettes achromatiques.

Mr. Whewell, membre du collège de la Trinité, a aussi quelques instrumens d'astronomie, entr'autres une petite lunette méridienne mobile, qu'il pose sur un pilier en plein air, un cerele répétiteur de Borda et un cercle de réflexion. J'ai vu encore au collège de Pembroke, un globe céleste de fer blanc, de dix-huit pieds de diamètre, construit par Jonathan Munn sous la direction du Dr. Roger Long (auteur d'un traité d'astronomie), où les constellations sont dessinées sur la concavité, et dans l'intérieur duquel trente personnes peuvent, dit-on, être assises commodément. On mettoit le globe en mouvement par une manivelle, avec sacilité, quoique son poids soit de plus d'un millier. Mais le temps a eu son effet ordinaire sur cette machine, malgré le soin extrême qu'on met en général en Angleterre à la conservation de tous les monumens. Il existe enfin, depuis long-temps, à Cambridge plusieurs chaires d'astronomie et de mathématiques qui ont été occupées par des savans du premier ordre. Telle est: 1.º celle de mathématiques sondée en 1663 par Henry

Lucas, et complie successivement per Barrow, Newton. Whiston, Saunderson, Waring, Mr. Woodhouse et Mr. Turion qui l'occupe maintenant; a.º celle d'astronomie et de philosophie expérimentale, fondée en 1704, avec un ape pointement de 250 liv. sterl. par an, par le Dr. Thomas Plume, archidiacre de Rochester, et remplie par Rogez Cotes, auteur de l'Harmonia monsuraram, Robert Smith. auteur d'un traité d'optique, Antoine Shepherd, auteur da la préface des grandes tables de correction pour les dias tances lunaires apparentes, calculées par Lyons, Parkinson et Williams, et publiées à Cambridge en 1972 par ordre du bureau des Longitudes, le Dr. Vince, connu par ser traités d'astronomie et Mr. Woodhouse le Professeur actuel; 3.º la chaire d'astronomie et de géométrie fondée en 1749 par Thomas Lowades, avec un appointement annuel d'environ 300 liv. sterl., et accupée par le Dr. Long, par John Smith et actuellement par Mr. William Lat, auteur de quelques mémoires insérés dans les Transactions philosophiques, et de Tables pour trouver la latitude et la longitude en mera 4.º celle de philosophie naturelle et expérimentale, fondés en 1783 par le Rev. Richard Jackson et remplie mainten nant par Mr. W. Farish.

Mais l'avantage généralement senti pour l'Université, de posséder un grand Observatoire, construit sur un bon plan et muni des meilleurs instrumens, a fait prendre des mesures en 1820 pour meure la chose à exécution. Le premier pas fait peur cela (1) a été de se procurer des sousqui tions de membres de l'Université on d'autres personnes; et plus de six mille livres sterling ont été obtenues par ce moyen. Un arrêté du Sénat de l'Université a accordé en

<sup>(1)</sup> Cambridge University Celendar , for 1823, p. 163.

outre pour cet objet 5000 liv, sterl, sur les fonds de la caisse. générale. On a fait aussi dans le même temps des règlemens. d'après lesquels il a été résolu que la sur-intendance et la direction de l'Observatoire seroient dévolues au Prosesseur d'astronomie de la sondation de Plume, sous l'inspection duquel servient placés deux Observateurs adjoints. Ces deux derniers seront élus pour trois ans , ils seront rééligibles au bout de ce terme et auront des appointemens annuels de 150 et 100 liv. sterl. Les devoirs enjoints aux, astronomes consisteront principalement à faire des observations régulières du soleil, de la lune et des étoiles à leurs passages au méridien, et en outre les observations requises. ou suggérées par les circonstances et l'état de la science, telles, par exemple, que celles relatives à la détermina-, tion plus précise des lois de la réfraction et de l'existence de la parallane annuelle des étoiles fixes. Ces observations, seront imprimées et publiées chaque année, par les soins de l'astronome et de ses adjoints, aux frais de l'Université, et des exemplaires en seront enveyés aux principaux Obser-. vetoires. Enfin, outre les instrumens capiteux, il y en aurad'autres de moindres valeur et dimension, appropriés à l'usage et à l'instruction des étudians. La construction de l'édifice a commencé pendant l'été; de 1822. L'architecte est Mr. Mend de Londres; et les syndics ou commissaires nommés per le sénat pour inspecter les progrès du bâtiment, etc. sont le Vice-chancelier de l'Université, :les Professeurs. Woodhouse, Farish et Turton, Mr. Herschel le sils, l'un des membres actuels les plus distingués du collège de St.-Jean (1), Mr. Peacock, qui tient le même rang au collège

- Martin Andrews Andrews (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (19

<sup>(1)</sup> C'est aussi du Collège de St. Jean qu'est sorti M. Fearon Fallows qui dirige l'Observatoire nouvellement fondé par le

de la Trinité, le Dr. French, Maître du Collège de Jésus, et MM. B. Bridge et W. Hustler.

C'est à la fin de mai 1823 que j'ai visité cet Observatoire naissant, qui promet de devenir l'un des meilleurs de l'Europe, et qui s'est élevé avec une étonnante rapidité. La bâtisse étoit déjà faite en grande partie; il restoit encore le toit et beaucoup de détails de l'intérieur à exécuter, et la plus grande activité régnoit dans les travaux. J'ai eu l'avantage d'y être conduit par quelques membres de l'Université, et entrautres par Mr. Peacock, l'un des Commisaaires, à l'obligeance duquel j'ai été fort redevable pendant
mon séjour à Cambridge.

Il est situé à environ un mîlle au nord-ouest de la ville, sur la route de St. Neots, sur un terrain naturelle-iment un peu élevé et dégarni d'arbres et de collines; de manière à présenter un horizon dégagé dans tous les sens. On y a devant soi, au midi, la ville de Cambridge, moins grande et moins remarquable qu'Oxford par la largeur et la beauté gothique de ses rues et de ses édifices, mais qui présente cependant le même genre d'aspect et a contribué peut-être, comme la première, par les impressions qui en restent, à donner aux Anglais le goût pour cette espèce d'architecture qui domine actuellement parmi eux. La chapelle du collège du Roi est regardée comme l'un des plus parsaits échantillons du genre gothique qui existent en Europe; et cet antique édifice rectangulaire, de 316 pieds de long sur 84 de large, flanqué à ses quatre angles de tours

Gouvernement anglais au Cap de Bonne-Espérance et qui a déjà envoyé à la Société Royale de Londres une série d'observations de presque toutes les principales étoiles situées entre le pôle Sud et le Zénith de la ville du Cap.

de 146 pieds de haut, et surmonté, le long de ses faces, de créneaux et d'aiguilles très-élevées et très-légères, se présente d'une manière fort avantageuse depuis l'Observatoire, où l'on ne voit que sa partie supérieure, qui couronne les beaux massifs de verdure des plantations d'arbres appartenant aux jardins des collèges du Roi, de la Trinité et de St. Jean.

Une avenue conduit à l'Observatoire, qui présente une façade exposée au midi, d'environ 160 pieds de long, construite en pierre calcaire de Portland, avec un soubassement en granit d'Ecosse. Au milieu se trouve un péristyle formé par quatre colonnes d'ordre Dorique, qui n'étoient pas encore en place lors de ma visite. On arrive par trois marches de granit à une porte d'entrée centrale qui forme, avec quatre grandes coupures verticales, destinées aux instrumens méridiens (dont une à gauche n'est là que pour faire symétrie) et deux fenêtres aux extrémités, les seules ouvertures que présente cette façade principale.

Au-dessus du péristyle, on aperçoit une coupole hémisphérique, correspondant à une tourelle à toit tournant, de
quatorze pieds de diamètre intérieur, dans laquelle doit être
placé un équatorial. La calotte se compose d'un double rang
de lattes et d'une couverture de cuivre rouge, séparés pat
des seuilles de papier et par un espace vide destinés à empêcher, principalement par la couche d'air ainsi interposée,
l'effet calorisque des rayons du soleil sur l'intérieur de la
tourelle. On pensoit à faire dorer cette coupole: mais je
ne sais si cet ornement s'accorderoit avec la noble simplicité qui doit caractériser un établissement de ce genre.
Cette coupole porte sur des roulestes, mobiles sur une
garniture de ser, de manière à ce que le mouvement soit
doublé et puisse s'opérer avec la main sans difficulté. La
tourelle a deux portes, au nord et au sud, et deux se-

hêtres, à l'est et à l'ouest; et la essoite à une seule coupure verticale qui dépasse le zénité. Le massif de briques
aus lequel doit être placé l'instrument porte sur le sol même,
d'où il s'élève en forme d'un eylindre à quatre échancrures
concaves, devant lesquelles sont plaués, à un certain intervalle, autant de contresorts, en sonne de croissont, indépendans du massif central et qui doivent servir d'appuis au
plancher et à le tourelle. En avant de cette tourelle, du
côté du midi, est une espèce de plate-some, sur laquelle
un pourra établir les lunettes pour observer les occultations. Derrière, au nord, est l'ouvérture correspondant à
une petite chambre carrée, où doit être placé un secteur
sénital qui sera spécialement destiné aux observations de

Les salles d'observation principales au rez-de-chaussée sont nemarquables par leur grandeur et leur élévation, qui es t-de plus de tronte pieds si je ne me trompe, et par le soin avec lequel elles sont préservées de l'action du soleil, soit au moyen de doubles toits, soit par l'absence de croisées au midi. Les trappes destinées à fermer les coupurés méridiennes sont composées de plusieurs pièces, qu'on fait mouvoir chaoune séparément dans des coulisses horizentales, à l'aide de cordons, de manière à diminuer l'ouverture, et à facilités le mouvement. Les instrumens qui doivent y être placés, à ma connoissance, sont un cercle mural de huit pieds de dimmètre, qui a été commandé à Troughton, et une lumitte méridienne, de dix pieds de long qui a été cambée à Dollond et qui étoit déjà très-avancée à l'époque de ma visite.

A droite et à gauche des salles d'observation; sont les alles destinées au logement des astronomes et qui dépassent la façade principale: du côté du nord. Celle de l'est appar-tiendra au Directeurs, Mr. Woodhouses, et celle à l'ouest'à

calorifère; et pour empêcher l'effet de la fumée du côté de l'ouest, où est l'appareil et où règnent les vents les plus violens, on a pratiqué des canaux sous les salles d'observations qui la feront passer à l'est. Les salles seront naturellement chaussées quand on ne fera pas d'observations, mais elles ne le seront plus quand on en fera, afin de conserver autant que possible de l'égalité de température entre l'extérieur et l'intérieur.

On peut évaluer à environ 12000 liv. st. la dépense occatsionnée par cette construction, si honorable pour l'Université de Cambridge et qui doit être terminée maintenant. Ce n'est que lorsque l'Observatoire sera en activité qu'on pourra se faire une idée complète de son ensemble et bien appréciek les avantages généraux du plan qui a été adopté, ainsi que tous les perfectionnemens de détail qui y ont été introduits. J'espère qu'une déscription de ce bel établissement, accompagnée de figures, ne tardera pas à être publiée par ses Directeurs et suppléera amplement à tout ce qui doit manquer dans le simple aperçu que j'ai pu en donner.

L'étude des sciences mathématiques à toujours été particulièrement en honneur à l'Université de Cambridge. On doit mettré au nombre des circonstances qui ont le plus contribué à cette tendance les chaires académiques sondées pour les sciences de ce genre, et les maîtres illustres qui les ont occupées; les distinctions qu'on accorde à ceux des aspirans au grade de bacheller ès arts qui ont le mieux satissait aux examens et résolta les problèmes qui leur sont proposés, en les désignant sous le nom de Wranglers, de Senior Optimes et de Juntor Optimes; enfin les prix annuels sondés en 1769 par le Dr. Robert Smith en saveur des deux nouveaux bacheliers ès arts les plus avancés en mathématiques et en philosophie naturelle, Mais les méthodes et les ouvrages pris pour base de l'en-

seignement, ainsi que le genre d'épreuves qu'on y fait subig. paroissent aussi avoir pu y retarder pendant long-temps les progrès réels dans cette branche importante. Une admiration bien naturelle, mais trop exclusive, pour l'immortel génie de Newton, y a fait adopter, durant une, longue suite d'années, la methode synthétique ou géométrique, suivant laquelle ce grand homme a présenté ses découvertes dans sou ouvrage des Principes mathématiques de la philosophie naturelle, comme étant la meilleure et presque la seule à suivre dans les sciences d'application. Cet ouvrage, si admirable et qui sera tonjours l'un des monumens les plus remarquables de l'esprit humain, mais si profond et si difficile à étudier dans quelques parties, quand il ne s'agit pas principalement d'un travail de mémoire, mais qu'on veut s'en rendre compte complètement, a été pris pour texte à-peu-près unique dans ces parties: et l'on s'est peu occupé des grands trayaux et des belles découvertes par lesquels les géomètres modernes, en suivant les traces de leur maître, mais en adoptant la méthode analytique qu'il avoit inventée et employée lui-même avec le plus grand succès, avoient considerablement agrandi et perfectionné le champ de la science. L'adoption de la notation des fluxions de Newton, au lieu de la notation différentielle de Leibnitz, dans le petit nombre de recherches d'analyse auxquelles on se livroit encore, étoit un obstacle de plus: soit en rendant des progrès ultérieurs plus difficiles, par les inconvéniens de la notation elle-même, soit en établissant une espèce de barrière de séparation entre les géomètres Anglais et ceux du continent.

Mais il s'est operé à cet égard, depuis quelques années, un grand changement et une sensible amélioration, à laquelle ont dû principalement contribuer les travaux et l'influence du Prof. Woodhouse, ainsi que de plusieurs jeunes savans tels que MM. Herschel, Babbage, Peacock, Bromhead,

Whewell, Creswell, etc. remarquables à la fois par leurs profondes connoissances, leur zele et leurs talens. Mr. Woodhouse, Président du collège de Caïus (1), a publie, des l'année 1802, dans les Trans. Phil., plusieurs Memoires où il a cherche à montrer l'indépendance des méthodes géométrique et analytique, ainsi que la supériorité de cette deznière dans l'explication des phénomènes naturels, et a appliqué la notation différentielle à de nouvelles recherches de calcul intégral. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages élementaires de mathématiques et d'un traité d'astronomie dont le dernier volume, récemment publié, est relatif à l'astronomie physique (2). MM. Herschel, Babbage et Peacock ont publié, outre leurs propres recherches, une collection précieuse d'exemples d'application des calculs supérieurs. et Mr. Peacock a cherché, dans plusieurs ouvrages elementaires, ainsi que dans son Essai comparatif sur les principes du calcul des fluxions et du calcul différentiel, à ramener par

<sup>(1)</sup> Ce Collège est ainsi appelé du nom du médecin qui le fonda en 1558. C'est celui du célèbre docteur Wollaston et de sir Edward Bromhead, auteur d'un mémoire sur l'intégration des fonctions irrationnelles, publié dans le vol. des Trans. Phil. de 18:6. C'est aussi de ce Collège que sont sortis John Smith, le Dr. Vince et le Dr. Brinkley, que j'avois précédemment indiqué, par erreur, comme ayant appartent au Collège de St. Jean, et qui, outre ses travaux d'astronomie proprement dite, a publié plusieurs mémoires de haute analyse et d'astronomie physique.

<sup>(2)</sup> Quoique Mr. Ivory appartienne, je crois, à l'Université d'Oxford, ses belles recherches analytiques sur l'attraction des sphéroides elliptiques et sur d'autres points ont du contribuer aussi, indirectement, à remettre en vigueur à Cambridge la culture de ces parties élevées de la science.

Sc. et Arts. Nouv. serie. Vol. 26. N.º 3. Juillet 1824. M

de judicieuses remarques et par son propre exemple, aux méthodes modernes et à la notation la plus commode. Ona publié une traduction anglaise du Traité élémentaire de calcul différentiel et intégral de Mr. Lacroix, et le Dr. Creswell a donné aussi celle des élémens de mécanique de Venturoli. Enfin Mr. Whewell, dans un Traité de dynamique publié en 1823 en un vol. in-8.º, a présenté des solutions analytiques de presque toutes les propositions des deux premiers livres des Principes de Newton, en y joignant un grand nombre d'autres exemples et adoptant le plus souvent les méthodes d'Euler, Lagrange, et de MM. de Laplace et Poisson. On a publié aussi une collection des problèmes proposés chaque année à l'Université, depuis 1801 jusqu'à 1820, lors des épreuves de Bachelier ès arts; et ce recueil curieux montre par sa gradation combien il s'est fait de progrès dans l'intervalle.

Il ne faut pas conclure de la qu'il n'y ait encore plus rien à saire et que sous les règlemens de l'Université soient aussi bien entendus que possible sous le rapport des sciences mathématiques. Quoiqu'on ait introduit des épreuves de plus et apporté quelques modifications aux anciens usages, le respect des Anglais pour les formes et les règlemens consacrés par le temps en laisse subsister encore de surannés. J'ai assisté, par exemple, à une épreuve sur l'ouvrage des Principes dans laquelle le candidat, placé dans une tribune, répondoit à une question sur une proposition particulière sans avoir sous les yeux la figure qui s'y rapportoit et en citant de mémoire les lettres qui en désignoient chaque partie. « Nous pourrions étendre le champ de nos études, dit » Mr. Whewell dans la présace de sa Dynamique, si nous » économisions le temps qui est souvent à-peu-près perdu » maintenant en lectures faites sans profit et sans méthode, » en cherchant et choisissant dans un grand nombre de livres,

» et en inventant, résolvant et généralisant des problèmes » particuliers. Au lieu d'opposer la simplicité et l'évidence » des mathématiques telles qu'elles existoient il y a cent » ans à la généralité et à la rapidité de l'analyse moderne. p il vaudroit peut-être mieux chercher à les combiner; et » si notre Université étoit pourvue d'une suite d'ouvrages "» élémentaires écrits dans cet esprit, et que les parties su-» périeures de la science sussent simplifiées de manière à " correspondre avec ces premiers pas, nous pourrions com-» prendre dans le cerele de nos études une plus grande o portion des additions modernes aux connoissances mathé-» matiques que cela n'est souvent praticable maintenant.... » L'étudiant, dit-il plus kaut, qui admire comme il le doit '» le système de l'ouvrage des Principes, devroit porter ses n regards vers le développement complet qui en est donné » dans la Mécanique céleste, comme l'objet ultérieur de ses b travaux.p

Avec des vues si saines et si élevées de la part de personnes naturellement placées pour acquérir une grande influence dans l'enseignement, il y a beaucoup à espérer de la tendance que va prendre la partie mathématique des études à Cambridge, d'autant plus que le système des Universités anglaises, tout défectueux qu'il est peut-être sur quelques points, a l'avantage, lorsqu'il est bien dirigé, de produire une forte impulsion, dont les effets doivent se faire long-temps sentir.

Dejà l'enseignement dans les collèges a fait de grands progrès, et j'ai pu en juger jusqu'à un certain point par celui de la Trinité où j'ai eu l'honneur de demeurer pendant quelques jours, à l'époque où se faisoit une partie des examens annuels. (1)

<sup>(1)</sup> Qu'il me soit permis d'exprimer à ce sujet ma reconnois-

Ce collège est l'un des plus modernes de l'Université, puisqu'il ne remonte qu'à l'année 1546 où il fut sondé par Henry VIII, mais il est le plus considérable (on y comptoit 1128 membres en 1823 et il y en avoit 1013 dans celui de St. Jean le plus nombreux après lui) et surtout le plus illustre: puisque c'est dans ce même collége que Newtona passé 26 ans, à l'époque de la plus grande force de son génie (1). Partout on y voit des souvenirs de ce grand homme. Son portrait se trouve dans la grande et belle salle antique (Hall) qui sert de réfectoire, ainsi que dans plusieurs autres pièces. Sa statue en marbre blanc, élevée aux frais du Dr. Robert Smith et l'un des plus beaux ouvrages de Roubillac, est dans la chapelle. Son appartement existe encore et sert actuellement de logement au Maître du collège. On conserve enfin dans l'élégante bibliothéque de ce collége et j'y ai contemplé avec respect, une toufie de ses cheveux blancs, quelques instrumens qui lui ont appartenu et un grand nombre de lettres autographes de lui, entr'autres sa correspondance avec Cotes à l'époque où celui-ci surveilloit l'impression de la seconde édition de l'ouvrage des Principes et où Newton lui communiquoit successivement les additions et changemens qu'il vouloit y faire. (2)

sance à MM. Henry et Edward Elliott, tous deux membres de ce Collége et dont le premier y est chargé de l'enseignement du grec.

<sup>(1)</sup> Voyez l'intéressante Notice sur Newton par Mr. Biot, insérée dans le T. XXXI de la Biographie Universelle.

<sup>(2)</sup> Ce n'est pas le seul nom illustre que le Collège de la Trinité puisse réclamer; et c'est dela que sont sortis le Chancelier Bacon, Barrow, Cotes, Robert Smith, Maskeline, les naturalistes John Ray et Willoughy, les poètes Cowley et Dryden, et un grand nombre d'hommes d'état distingués.

Les étudians entrent ordinairement dans ce collège à l'âge de 18 ou de 19 ans et le cours complet de l'enseignement y dure trois ans, pendant chacun desquels on mène de front les études classiques grecques et latines, morales et théologiques (1) et mathématiques. Cette dernière branche comprend, dans la première année, l'arithmétique, les six premiers livres d'Euclide, la première partie de l'algèbre (y compris la résolution des équations des deux premiers degrés et le théorème binomial) et la trigonométrie plane. Dans la seconde année, on enseigne la seconde partie de l'algèbre jusqu'à la théorie des équations inclusivement, les sections coniques et les élémens du calcul différentiel et intégral, la mécanique, les trois premières sections des Principes de Newton, les 21 premières propositions du onzième livre d'Euclide (relatives aux plans) la trigonométrie sphérique et l'astronomie populaire. Dans la troisième, on traitel'optique, l'hydrostatique, le premier livre des Principes, l'astronomie (en y comprenant les méthodes de calcul et d'observation ) et l'on propose des questions sur les parties des mathématiques pures et appliquées qui ent été étudiées dans les années précédentes. Les examens se font par une suite de demandes sur chaque sujet, imprimées d'avance sur des seuilles détachées et auxquelles les étudians répondent par écrit. Les examinateurs ont bien voulu me remettre la collection de ces seuilles de questions présentées aux élèves des trois

<sup>(1)</sup> Il faut être membre de l'Eglise Anglicane pour pouvoir suivre les études des Universités. On doit assister régulièrement aux exercices du culte dans la Chapelle de son Collège. Et les Fellows sont, en outre, souvent requis par les statuts de la fondation, de prendre les ordres sacrés dans un espace de temps déterminé.

années en 1823, et elle se compose de 42 pages in-solie, dont 19 relatives aux sciences mathématiques. L'examen de ces questions peut donner, plus que toute autre chose, une juste et haute idée de l'état actuel de l'enseignement à Trinity-College: car quoique les étudians ne soient pas obligés de répondre à toutes, il saut qu'ils en traitent au moins un certain nombre d'une manière satisfaisante, asin d'obtenir les bonnes notes nécessaires pour l'admission de leurs examens et d'être inscrits aur la liste dans un rang honorable.

Les étudians réumssent ordinairement aux cours de leur Collège quelques cours de l'Université, qui ne sont pas cependant obligatoires pour eux; et ils peuvent ainsi cultiver les branches, telles que la chimie et l'histoire naturelle, qu'ils n'apprennent pas d'ailleurs. L'enseignement des diverses parties de l'histoire naturelle, celui de la zoologie en particulier, n'a peut-être pas pris encore l'extension qu'il pourroit avoir. Mais il devra être notablement favorisé par l'organisation de la Société philosophique de Combridge, instituée le 15 novembre 1819, dans le hut de provoquer des recherches scientifiques et de faciliter la communication des faits lies avec l'avancement de la philosophie et de l'histoire naturelle. Elle se compose de membres ordinaires, qui doivent être gradués de l'Université, et de membres honoraires; et elle comptoit déjà, en 1823, 255 des premiers et 53 des derniers. Un sallon de lecture, principalement destiné aux journaux littéraires et scientifiques, y est attaché; et la Société avoit déjà publié en 1823, les deux parties du premier volume de ses Transactions, comprenant de savans mémoires de MM. Clarke, Sedgwick, J. Comming, Herschel, Whewell, etc. etc. Placée comme ellel'est, cette Société peut prendre un grand esser et devenir une des premières de l'Europe, ainsi que je l'ai entendu

prédire par un célèbre savant Français qui avoit visité Cambridge. La coincidence de son institution et de la fondation d'un grand Obsesvatoire est d'un bon augure sous ce rapport, et semble devoir faire regarder cette époque, ou celle qui la précède de quelques années, comme pouvant servir de date à une nouvelle ère d'activité et de lustre pour l'Université de Cambridge.

## MÉTÉOROLOGIE.

Extrait d'une lettre adressée à Mr. le Prof. Pictet, sur l'abaissement du baromètre le 23 janvier 1824, à Alais. Par Mr. A. D'Hombres Firmas.

L'ABAISSEMENT du baromètre du 19 au 23 janvier de cette année sut très-remarquable, quoique moins considérable que ceux du 2 sévrier 1823; 21 décembre 1821, etc.

Persuadé que vous voudriez constater et comparer l'étendue et la simultanéité de cette variation extraordinaire, d'après les observations faites dans différens pays; et que ceux de vos correspondans qui s'occupent de météorologie, s'empresseroient de vous fournir leurs résultats, je m'empresse de vous adresser ceux que j'ai obtenus.

J'observe comme vous le savez à 1° 44' 18" de longit. 44° 7' 18" 30" de latit. 129,25 mètres au-desus de la mer. Mon baromètre, construit par Fortin, a été comparé avec celui de l'Observatoire royal; son tube a 8,4 mm. de diamètre intérieur. Sa division est en millimètres et celle de mes thermomètres est centigrade.

Dès le 22 janvier au soir, voyant avec surprise le baromètre tombé de cinq mm. dans la journée, et seize mm. plus has qu'il n'étoit peu de jours auparavant; je suivis sa marche assez tard; et le lendemain bon matin, et de demiheure en demi-heure jusqu'au soir j'observai tous ses mouvemens; il baissa graduellement jusque vers quatre heures, et resta stationnaire de quatre à sept. A huit heures il étoit à 734,05 ainsi qu'à huit et demie. A neul heures et de neul à dix, il parut remonté de 0,05 mill.; à onze heures il étoit comme à neul, à 734,10 mill.

Le minimum eut lieu par conséquent de 8 h. à 8  $\frac{1}{2}$  m. = 0,734,05 à + 7°,5

La différ. moyenne de mon bar. avec le bar. sédentaire de l'Observat. est, à température égale 0,25 = ..... 0,734,30

La correction capillaire — 0,652..... 0,733,65

Je suis, etc.

Nous remercions notre correspondant de la communication qui précède. Si on compare la secousse barométrique qu'il a soigneusement observée, avec celle que nous avons consignée à la même époque dans notre eahier de Janvier (p. 88 du vol. précéd.) on verra que la variation du baromètre qui eut lieu à Genève, y fut également brusque et étendue, et que le maximum d'abaissement eut lieu, à Genève, à 7 h. du soir; et à Alais, distant d'environ 65 lieues à vol d'oiseau, entre 8 h. et 8 h. 1.

Il y a done eu à-peu-près 1 h. 7 d'intervalle entre les épo-

ques du maximum d'abaissement du mercure à Genève et à Alais le 23, à quoi ajoutant environ 8' pour la différence des méridiens, on a 1 h. 23' pour l'intervalle réel entre ces deux époques. Or, un vent violent, de 50 pieds par seconde, ne parcourt qu'environ 12 lieues par heure, soit 16 6 lieues dans r h. 23', temps écoulé entre les deux minima; il s'en faut donc des 3 de la distance qui sépare les deux villes pour qu'on puisse expliquer par un vent, même très-violent (lequel n'existoit pas) la presque simultaneité des deux minima. Ces grandes variations barométriques ont donc, nous ne cesserons point de le répéter, quelque cause jusqu'à présent inconnue, qui agit avec une extrême rapidité et presque simultanément, sur une vaste étendue, tant horizontale que verticale; car nous avons remarqué ailleurs, que dans la colonne verticale, de plus de 1000 toises qui sépare le St. Bernard de Genève, toutes les grandes variations sont à-peu-près simultanées. (R)

Voyez le Tableau ci-après.

Expair des Observations Météorologiques faites à Alais, Départ. du Gard, en Janvier 1824.

| tempés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                               | 23                                                                                     | <b>19</b>                                                | H                                                                                                  | ğ                                               | <b>9</b> .                                                                         | Jours.                                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| h5 [759,65] 7,5   9 [758,5] & (1) Pour réduire mon tableau à ce for mpérature au lev, du holéil et à z heures.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 741,75                                          | 740,3                                                                                  | 747                                                      | 751,5                                                                                              | 752,6                                           | 758,5                                                                              | Baro- Ther. Ther. metre. attach libre.  | жбт              |
| 7,5<br>éduire<br>lev, du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                                               | 6.                                                                                     | 5,6                                                      | 6,5                                                                                                | Ç                                               | +                                                                                  | Ther.                                   | a 9 m. du matin. |
| 9 soleil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                               | ω                                                                                      | 2,5                                                      | w                                                                                                  | H                                               | ÷ 197                                                                              |                                         | AIR.             |
| 758,5  <br>bless & c<br>et à z be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 746                                             | 736                                                                                    | 744                                                      | 750,4                                                                                              | 751,3                                           | 758                                                                                | Baro-<br>mètre.                         | •                |
| e forma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,25                                            | 7,5                                                                                    | 7                                                        | 6,4                                                                                                | 6,2                                             | +5,75                                                                              | Baro. Ther. There metre. attaché libre. | . Jair v         |
| 11<br>Rejai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ဖ                                               | <b>00</b>                                                                              | ند                                                       | 4,5                                                                                                | 4,5                                             | + 4,5                                                                              | Ther.                                   |                  |
| 11 [759,1   8  11,5   761,7   7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 742,75 7 8 746 7,25 9 750 7,5 8 753,35 7     | 740,3 6 3 736 7,5 8 735 7,75 7,75 734,1 7                                              | 22 747 5,6 2,5 744 7 5 743,8 6,5 4,5 742,3 6,2           | 22 751,5 6,5 3 750,4 6,4 4,5 750 6,4 4,25 749 5,5                                                  | 30 752,6 5 1 751,3 6,2 4,5 751,25 6 4,5 752 5,5 | 758,5 + 5 + 1,7 758: +5,75 + 4,5 755,75 + 5,6 + 4,5 754,4 + 5 + 4                  | Baro- Ther. Ther metre. attach libre    | idim spata " g   |
| rs col                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,5                                             | 7,75                                                                                   | 6,5                                                      | 6,4                                                                                                | 6                                               | + 5,6                                                                              | Ther.                                   | egua.            |
| 11,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •••                                             | 7,75                                                                                   | 4,5                                                      | 4,25                                                                                               | 4,5                                             | + 4,5                                                                              | Ther.                                   | .tan             |
| 761,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 753,35                                          | 734,1                                                                                  | 742,3                                                    | 749                                                                                                | 752                                             | 754,4                                                                              | Baro-<br>mètre.                         | и 6 у            |
| périeu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                                               | ,7                                                                                     | 6,2                                                      | 5,5                                                                                                | y,<br>J                                         | +                                                                                  | Ther. Ther. attach libre.               | . я108 па 9 м    |
| a et ini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                                        | Ŋ                                                        | ω                                                                                                  | ω                                               | + 4                                                                                | Ther.                                   | IR.              |
| \$5 \$759,65 \ 7,5 \ 9 \$ \$758,5 \ 8 \   11 \$8759,1 \ 8 \   11,5 \$ 761,7 \ 7 \ 65 \$ \$ Três-bess-4 72,5 à 2 h. ap-m.  (1) Pour réduire mon tabless à de format, j'ai supprimé les colonnes des vents appérieurs et inférieurs, de la pluie et de la bampérature au lev, du solell et à 2 heures, dont j'ai stoté les jadications dans la colonne sur l'état du civil pour est sin jours, | Nuggiux, vent du M. très-<br>fort tout le jour. | Couv. le matin, éclaire is au milieu du jon, couvert le soit. + 0,5 le mat. + 9°à a h. | Conv. +0,5 an lev. du sol. Neige la nuit suiv-=0,5 mill. | Convert, un peu de bruine le<br>matin = 0,25. Eclaircis l'après-<br>midl. + 2,5 au lev. du soleil. | Beau tout le jour 10 au lever du soleil.        | Beau le mat. et mil. du jour.<br>Nuageux l'après-midi 1 au<br>lever du soleil (1). | ETAT DU CIEL. ØBSERVAT.                 |                  |

## PHYSIQUE

A BRIEF ACCOUNT, etc. Exposé succinct de quelques expériences électro-magnétiques et galvaniques; par R. HARE, D. M., Professeur de chimie dans l'Université de Pensylvanie (*Phil. Mag.* Mai 1824).

( Traduction ).

On entoura les colonnes du sallon de physique, d'une longueur de sept cents pieds, de fil de cuivre, à-peu-près de la grosseur d'une aiguille à tricoter. Une des extrémités de ce circuit fut mise en contact avec un grand calorimoteur (1); l'autre se terminoit dans une capsule pleine de mercure.— On introduisit dans celle-ci un fil provenant de l'autre côté du pôle du calorimoteur. Dans ces circonstances une aiguille de boussole placée vers le milieu de ce circuit étoit puissamment affectée; et lorsqu'on interrompoit par intervalles le circuit en enlevant le fil qui trempoit dans le mercure et en l'y replongeant ensuite, l'influence paroissoit atteindre l'aiguille aussi promptement que si le circuit n'eût eu que six pouces d'étendue, au lieu de sept cents pieds.

<sup>(1)</sup> Le principe de cet appareil est de provoquer la modification calorifère de l'action voltaïque, par l'exposition d'une grande surface des deux métaux d'énergles électriques opposées, à l'action de l'acide délayé. Les lames métalliques sont roulées en spirale afin d'occuper moins de place. (R)



Après avoir interrompu le circuit, et l'aiguille étant stationnaire dans son méridien naturel, à l'instant où on replongea l'extrémité du fil dans le mercure, l'aiguille prit sa déviation ordinaire; les deux actions parurent sensiblement simultanées.

On fit circuler très-rapidement un fil de métal, sans fin, monté sur deux roues métalliques mises en communication chacune respectivement avec l'un des deux pôles d'un appareil calorimoteur. On trouva que le mouvement ainsi procuré au fil ne paroissoit accélérer ni retarder sensiblement l'influence voltaïque; et on ne remarqua aucune différence dans les résultats, soit que l'aiguille fût placée près de la portion du fil qui alloit du pôle positif au négatif, ou vers celle qui cheminoit dans la direction opposée.

Si un jet de mercure, en communication avec l'un des pôles d'un très-grand appareil calorimoteur est dirigé sur les pôles d'un aimant en ser à cheval qui communique avec l'autre pôle, le courant, ou filet métallique, se courbera en dehors, ou en dedans, selon qu'il sera exposé à l'un ou à l'autre des deux pôles de l'aimant; ou selon que le pôle communiquant avec le mercure sera positif ou négatif. Lorsqu'on fait tomber le jet de mercure précisément dans l'interstice que présentent les faisceaux de lames des aimans ordinaires en ser à cheval, on voit le filet se sléchir dans la direction de cet interstice, et en dedans, ou en dehors, selon qu'on change les côtés de l'aimant, ou sa communication avec l'un ou l'autre des pôles de l'appareil voltaïque. Ce résultat est analogue à ceux obtenus par MM. Barlow et Marsh avec des sils de métal, ou avec des roues.

On sait très-bien qu'un élément voltaïque d'une seule paire, qui, au moment de sa première immersion dans un acide; fait rougir sortement un fil qui joint les sursaces zinc et cuivre, cesse de produire cet effet après que l'acide a exercé son action pendant quelques momens, et qu'on ne peut reproduire l'ignition avec le même appareil sans avoir fait cesser l'immersion pendant quelque temps. J'ai remarqué que le retour de la faculté de produire l'ignition n'a pas lieu si, pendant qu'on a fait cesser l'immersion des lames dans la liqueur acide leurs surfaces sont plongées, ou dans le gaz hydrogène, ou dans le gaz oxide nitreux, ou dans l'acide carbonique. Mais si on les expose au contact du gaz chlore, ou du gaz oxigène, les surfaces métalliques reprennent leur faculté calorifique à-peu-près dans le même temps où elles la recouvrent dans l'air.

Dans tous les cas, l'aiguille magnétique est beaucoup plus influencée par le circuit voltaïque, lorsqu'on a laissé reposer les surfaces élémentaires, soit dans l'air, soit dans l'un quel-conque des gaz qu'on vient de mentionner.

J'ai l'intention d'examiner sous ce point de vue les effets de quelques autres gaz, et ceux du vide; mais le temps dont je puis disposer ne m'a pas permis encore d'y procéder. Levere adressée à Ma. Le Prof. De La Rive (père) et communiquée aux Rédacteurs de ce Recueil, sur les mouvemens de certains corps flottans sur l'eau. Par Mr. Gilleron, Prof. de Physique dans l'Acad. de Lausanne.

(Voy. p. 273 du vol. préc.)

## Ma.

J'AI lû avec intérêt l'article inséré par Mr. A. Pichard dans le Numéro d'avril 1824 de la Bibliothéque Universelle. L'auteur m'invite indirectement à communiquer les idées qu'auront pu me suggérer quelques instans d'étude donnés à l'examen d'une question qu'il a traitée avec sa sagacité ordinaire.

Dans la même séance dans laquelle Mr. Pichard a communiqué son Mémoire à la Société des sciences naturelles du Canton de Vaud, j'en ai aussi présenté un, dans lequel j'envisage sous un point de vue plus général les mouvemens divers dont paroissent animés les petits corps qui nagent à la surface de l'eau; je ne l'ai pas sous les yeux dans ce moment: il est entre les mains de Mr. Pichard, secrétaire de la Société. Il renfermoit plusieurs faits qui complètent pour ainsi dire l'exposition des phénomènes que présentent les aiguilles flottantes; et sous ce point de vue, la note que j'ai l'honneur de vous envoyer pourra peut-être vous présenter quelqu'intérêt.

Il s'agit d'abord, d'expliquer pourquoi un corps spécifiquement plus pesant que l'eau peut nager à sa surface. Que l'eau déplacée pèse davantage que le corps lui-même et l'air qui occupe l'enfoncement dans lequel le corps se trouve, et que pour cette raison ce dernier resté suspendu, on le conçoit facilement; mais d'où vient que l'eau par sa tendance à prendre une surface horizontale ne remplit pas cet enfoncement en chassant l'air?

On pourroit supposer qu'une colonne d'air est fixée par sa base au point f du corps P, par adhésion; que cette pre-



mière colonne en retient une seconde aussi verticale; celle-ciune troisième, etc. etc.; que la pression de l'eau suivant les normales aux différens points de la surface courbes ne suffit pas pour faire glisser, en montant, ses différentes colonnes les unes le long des autres. On oublie dans cette supposition que l'adhérence des molécules d'air entr'elles a été rendue nulle par l'interposition de la cause de la chaleur. Cette explication ne peut donc pas être admise. Du reste, cette même expérience répétée dans le vide, la renverse.

Supposons maintenant qu'un obstacle quelconque arrête une molécule d'eau dans sa tendance à monter par l'effet de la pression, en dessus du point f. Le même obstacle peut encore empêcher la molécule d'eau suivante dans le sens de la ligne courbe, de s'approcher du corps solide; une troisième molécule, toujours dans le même sens, sera moins attirée du côté du corps solide, où est un espace vide, que du côté opposé vers lequel elle tendra à se porter, jusqu'à ce que cette tendance soit contrebalancée par la pression du liquide ser cette molécule; et ainsi de suite des molécules suivantes. Delà la formation de la surface courbe. Cette explication suppose que l'action moléculaire s'étend

plus loin que le contact, et peut produire non-seulement l'adhésion, mais encore des mouvemens. Cette supposition n'étant rien moins que prouvée, l'explication devient hypothétique, sans même s'élever à un haut degré de probabilité. Il est par conséquent permis de mettre en avant une autre explication, celle du Comte de Rumford; en définissant toutefois ce que l'on entend par pellicule.

Le petit corps posé doucement sur la surface de l'eau déprime la colonne sur laquelle il se trouve placé. A sa surface inférieure adhère une couche de liquide, qui par un obstacle quelconque ne peut pas s'élever plus haut qu'un certain point f. La molécule d'eau placée en f entraîne en descendant en vertu de la cohésion, la molécule voisine, celle-ci une troisième, etc. La cohésion qui unit entr'elles les molécules de la surface de l'eau forme une espèce de pellicule, et il en résulte comme un sac, au fond duquel le poids solide est placé.

Passons au second fait. Un corps plus léger que l'eau et ayant de l'affinité pour elle, nage à sa surface entouré d'une espèce d'anneau d'eau. Une couche de liquide monte tout autour du corps en vertu de l'affinité; cette première couche verticale, ou colonne, en élève une seconde en vertu de la cohésion; celle-ci une troisième et ainsi de suite. Si maintenant deux petits corps pareils, par exemple, deux petites boules creuses de verre sont à une petite distance sur l'eau, elles se porteront l'une vers l'autre d'un mouvement accéléré. Il me paroît qu'on peut rendre raison de ce troisième fait mentionné dans plusieurs ouvrages de physique, de la manière suivante.

Au moment où les deux anneaux d'eau se touchent par le bord de leur base, le niveau du liquide s'élève entre les deux boules, et le liquide tend à s'élever davantage contre chacune d'elles. Chaque boule attire vers elle le liquide placé entre entre les deux; et tout comme le bateau se rapproche du corps flottant que l'on tire vers lui par une corde, en vertu du principe de la réaction égale à l'action, de même aussi chaque boule se rapproche du milieu de l'espace qui les sépare.

Un quatrième fait est l'attraction que paroissent exercer l'un sur l'autre deux petits corps spécifiquement plus pesans que l'eau, par exemple, deux aiguilles à coudre posées doucement sur la surface liquide parallèlement, et à une petite distance l'une de l'autre. Au moment où les deux enfoncemens se rencontrent par leurs bords, le niveau de l'eau entre les deux aiguilles est moins élevé que le niveau de part et d'autre extérieurement, où par conséquent la pression hydrostatique du liquide contre l'espace enfoncé est alors plus forte, se qui fait que les aiguilles se rapprochent.

. On pose les deux alguilles de manière à ce que la direction de l'une soit à-peu-près perpendiculaire à celle de l'autre sur un point situé entre ses deux extremités. Elles se rapprochent, et forment un T plus ou moins régulier. Dans cette position, si les deux angles sont droits, il n'y a point de mouvement; mais si un des angles est aigu, l'eau tend à s'y élever davantage que du côté opposé, et les aiguilles se rapprochent l'une de l'autre de ce côte, par la même raison qui fait que deux boules légères de verre se rapprochent aussi l'une de l'autre (troisième fait). Lorsque les deux aiguilles sont parvenues à avoir la même direction, elles glissent le long l'une de l'autre, jusqu'à ce que l'extrémité de la plus courte ait dépassé d'une petite quantité l'extrémiré de la plus longue, ou jusqu'à ce que les deux bouis d'une des aiguilles soient en contact avec les deux bours de l'autre, si elles sont égales. Il est aisé de voir que la . pression hydrostatique (quatrième fait) sur les deux extré-Sc. et Arts. Nouv. serie. Vol. 26 N.º 3. Juillet 1824. N

Digitized by Google

mités opposées et libres des deux aiguilles est plus forte que sur l'extrémité qui est en contact avec un point de l'autre aiguille, parce que dans le premier cas cette pression s'exerce des deux côtés de l'extrémité, tandis que dans le second elle ne s'exerce que d'un seul côté.

Cinquième fait. J'ai voulu enfin m'assurer par l'expérience de ce qui arriveroit, lorsqu'un des corps seroit placé dans un enfoncement, tandis que l'autre seroit entouré d'un anneau d'eau. J'aurois pu examiner l'action qu'exercent l'une sur l'autre une aiguille flottante et une boule de verre, mais j'ai préféré prendre deux aiguilles, quelques personnes de l'assemblée paroissant disposées à voir dans les phénomènes d'attraction précédens, une action électro-magnétique.

Dans ce but, j'ai fixé une aiguille à coudre horizontalement dans un vase, dans lequel j'ai versé de l'eau jusqu'à ce qu'elle affleurât la surface inférieure de l'aiguille.

L'eau s'est élevée contre cette dernière, au-dessus de son propre niveau. Une seconde aiguille posée doucement trèsprès de la première dans une situation parallèle, a été constamment repoussée, malgré mes efforts réitérés pour les rapprocher l'une de l'autre. Au moment où le bord de l'enfoncement de l'aiguille flottante est en contact avec la base du rebord élevé d'eau de l'aiguille fixe, la pression hydrostalique devient plus forte de ce oôté-là, à raison de la plus grande hauteur du liquide, qu'elle ne l'est du côté opposé vers lequel l'aiguille flottante se porte. Je suis enfin parvenu à rendre sensibles ces deux actions, attractive et répulsive dans la même expérience, et cela de deux manières différentes.

Ayant fixé verticalement une aiguille, dans le vase dans lequel je mets de l'eau, jusqu'à ce qu'une partie de l'aiguille soit plongée dans le liquide, je pose doucement sur la surface de celui-ci deux aiguilles flottantes formant un

Tirrégulier, de manière à ce que l'aiguille fixe se trouve au milieu de l'angle aigu. Les deux raiguilles flottantes commencent par se rapprocher, après quoi elles cheminent en s'éloignant de l'aiguille fixe, suivant la ligne qui coupe en deux l'angle aigu.

Ensin, près d'une aiguille flottante, j'ensonge verticalement une seconde aiguille. Au premier moment, il y a attraction, à cause de l'ensoncement produit autour de l'arguille fixe, l'eau n'ayant pas encore pu vaincre les obstacles qui s'opposent à son ascension; mais ensuite lorsque resturascension a eu lieu, il y a effectivement répulsion.

Si vous pensez, Mr., que les faits que j'ai rapportés, méritent quelqu'attention, veuillez inviter MM. les Rédacteurs de la Bibl. Univ. à l'insérer dans leur Recueil; et si votre manière de voir est différente de la mienne, je verrai avec plaisir que vous youliez bien l'accompagner de vos observations.

Je suis, etc.

L. GILLIÉRON,
Professeur en Physique.

Lausanne, 26 juin 1824.

## GEOLOGIE

RELIQUIE DILUVIANA, etc. Observations sur les dépouilles organiques contenues dans les cavernes, les crevasses et le gravier diluvien, et sur les autres phénomènes qui mettent en évidence les effets d'un Déluge universel. Par le R. W. Buckland, de la Société royale de Londres; Prof. de Géologie dans l'Université d'Oxford.

(Extrait).

A nois circonstances, presque simultanées, ont contribué à donner à l'étude de la géologie une impulsion très-active en Angleterre dans ces derniers temps : ce sont : 1.º la réunion du plus grand nombre des amateurs instruits, en une Société géologique, qui a pris beaucoup de consistance; 2.º L'établissement d'un foyer spécial d'enseignement de cette science par la fondation d'une chaire de géologie dans l'Université d'Oxford; 3.º Le choix fait de Mr. Buckland pour la remplir. Ce savant naturaliste, réunissant à des connoissances profondes, à une vaste collection de faits et de matériaux recueillis par ses soins, un bon esprit, et le talent didactique au plus haut degré, a sû inspirer, dans la sphère étendue et annuellement variée de ses auditeurs, une sorte d'enthousiasme, qui a rejailli sur la science et l'a mise tout-à-sait a la mode; à-peu-près comme la chimie sut popularisee en France par les éloquentes leçons de Fourcroy,

à l'époque où cette science prit, avec un langage nouveau, une existence toute nouvelle.

Le déluge, la dernière des nombreuses catastrophes de notre globe, n'occupe qu'une petite place dans l'histoire de ses révolutions, dont l'ensemble fait l'objet de la géologie proprement dite. Mais, cette époque, récente comparativement à celles qui l'ont précédée, présente toutesois un intérêt particulier dans ses rapports avec l'histoire morale et religieuse de l'homme, et parce qu'elle est la seule qui soit accompagnée de documens, traditionels et écrits, qui fournissent quelque lumière. Pour tous les temps antérieurs, la nuit est prosonde, absolue; le grand phénomène des stratifications et de leur superposition respective dans les couches ante-diluviennes, indique seulement des alternatives indubitables d'action et de repos, dans les causes qui ont si diversement et si puissamment modifié la surface de notre planète, et cette mince portion de son écorce qu'il nous est donné d'explorer; mais, quant à la nature de cea causes, De Luc est (à notre connoissance), le seul géologue qui aît fait pénétrer un éclair dans ces ténèbres en distinguant, avec beaucoup de sagacité, les phénomènes zéologiques, tant modernes qu'anciens, en deux grandes classes, qui doivent être soigneusement séparées; les uns sont dus à des causes encore agissantes, et dont nous pou-vons reconnoître et étudier assez bien le mode d'action; les autres ont été produits par des causes qui ent cessé d'agir, et sur lesquelles nous ne pouvons raisonner que par une induction plus ou moins vague, et peut-être illusoire; témoin l'hypothèse favorite de ce savant, d'après laquelle il considéroit la formation des continens actuels, comme étant le résultat d'une catastrophe unique, contemporaine, et cause du déluge; catastrophe occasionnée par l'ensoncement prétendu des anciens continens, que la mer dut couvrir, en laissant à sec son fond, qui devint la surface ac-

Le célèbre el profond auteur de l'admirable Essai sur la struction de la terre (Mr. Cuvier), admettant la distinction indiquée par De Luc, et raisonnant avec autant de candeur el d'amour de la vérité que lui, mais avec plus de lo-gliué et un Béaucoup plus grand nombre de données, maintient aussi, que les causes actuellement en action sont muffisantes pour expliquer les phénomènes connus; mais Mr. B. sui reproche d'adopter, avec De Luc, l'idée d'une substitution des continens actuels au sond de l'ancienne mer, et d'une immersion des anciens continens sormant le sond des mers actuelles, pour expliquer le déluge; inondation qui, selon Mr. Cuvier, n'atteignit pas les sommités les plus clevées; et permit à quelques portions de la race humaine de lui échapper dans différentes directions.

Quoiqu'il en soit, et en admettant la classification des causes indiquées tout-à-l'heure, Mr. Buckland compte évidémment celle du déluge parmi les modes d'action qui ont cessé, et qui sont en grand nombre. Il range sous trois ches les preuves de l'évènement.

'i.º Les apparences que présentent certaines cavernes ou évevasses des rochers; et le sable, la glaise, les cailloux arrondis, et les os d'animaux qu'on trouve dans l'intérieur de ces cavités.

2. Les couches de sable diluvien, de terreau et de gravier, contenant des os d'animaux, qu'on trouve dans toutes les parties du monde, et quelquesois à de grandes hauteurs-

3. L'excavation des vallées, et les traces de courans diluviens qu'on trouve à la surface actuelle du sol dans quelques éndroits.

La première portion du volume n'est guères que la reimpression du Memoire de l'auteur, sur les essemens trouves dans la caverne de Kirkdale, inséré dans les Trans. Phil. et qui lui valut la médaille de la fondation Copleyenne. On ne peut douter après avoir lû ce Mémoire, que cette caverne n'aît été, avant le déluge, et pendant long-temps, le repaire d'un nombre d'hiènes, qui y ont laissé, avec leurs propres ossemens, un nombre indéfini de fragmens de ceux des animaux qu'elles avoient dévorés; le tout enseveli dans un sédiment boueux. Les animaux qu'on reconnoît avoir habité dans cette caverne, sont les mêmes dont on retrouve des restes dans le gravier diluvien d'Angleterre et d'une grande partie de l'hémisphère septentrional. Quatre de ces animaux, l'hiène, l'éléphant, le rhinocéros et l'hippopotame appartiennent à des espèces qui n'existent plus actuellement, et à des genres qui vivent exclusivement dans des climats chauds, et qu'on ne trouve maintenant que dans la partie méridionale de l'Afrique, près du Cap de Bonne-Espérance.

On découvrit à Kirby Moorside, une autre caverne semblable à celle de Kirkdale. Mr. Duncombe, propriétaire du sol, la sit sermer jusqu'à ce qu'un naturaliste connu, pût l'examiner sans qu'on eût rien dérangé à sa disposition intérieure. Mr. Buckland s'y transporta, accompagné de sir H. Davy, Président de la Société royale; et, quoique cette caverne ne contint point d'ossemens, son aspect, sous le rapport des sédimens diluviens et des stalagmites, étoit toutà-fait analogue à celui de Kirkdale, et confirmoit pleinement les conclusions déduites de ce même aspect. Depuis cette époque, Mr. B. a visité et examiné avec détail en Angleterre, plusieurs cavernes et crevasses qui renfermoient des débris osseux ; savoir à Hutton dans les collines de Mendip; à Derham Down près de Cliston; à Dream-cave près de Wirksworth dans le comté de Derby; à Oreston près de Plymouth, à Crawley et à Pavilaud, dans le comté

de Glamorgan. Il décrit avec clarté, dans son ouvrage, l'intérieur de tous ces dépôts avec des details qui sont du plus grand interêt, et qui concourent à prouver de la manière la plus indubitable, qu'il a existé un déluge universel, à une époque qui p'est pas très-éloignée de celle où nous vivons. En parcourant ces détails et les argumens qu'ils fournissent, le lecteur est frappé de la logique sévère qui y préside, et de la sagacité avec laquelle l'auteur sait combiner les faits qui résléchissent quelques lumières les uns sur les autres, et qui, considérés isolément et par un observateur ordinaire, n'auroient rien prouvé. Il est assez généralement dédommagé de la patience et de la loyauté avec lesquelles il discute les objections les plus spécieuses, en découvrant que, non-seulement le phénomène qui en fait l'objet n'est pas en opposition avec l'opinion diluvienne, mais qu'en l'examinant de près, loin de tendre à l'affoiblir, il la confirme. Telles sont les explications qu'il donne des crevasses ouvertes, renfermant des ossemens de deux espèces, savoir : des diluviens, et d'autres postérieurs à cette époque; les circonstances particulières des cavernes de Plimouth; et les découvertes de squelettes humains. Toutes ces particularités, bien examinées, se trouvent appartenir à des époques postérieures à la grande et universelle catastrophe.

La discussion approfondie de cette classe entière de l'aits, le conduit à la classification suivante, dans les débris d'organisation animale que renferment quelques-unes de ces cavernes. On y trouve :

1.0 Des os d'animaux carnivores qui, s'étant retirés spontanément dans ces repaires y ont vécu et y sont morta (plusieurs générations consécutives), dans la période qui a précédé immédiatement le déluge. Tel est le cas particulier des ossement d'ours qu'on trouve dans les cavernes d'Allemagne.

- 2.º Des débris osseux d'animaux qui, durant la même période, ont été transportés dans le lieu où on les trouve, par des carnivores dont ils étoient la pâture. Tels sont ceux qu'on trouve dans les cavernes de Kirkdale.
- 3.º Des restes d'animaux qui sont tombés dans des crevasses ouvertes et dans des cavernes attenantes, et y ont péri, dans l'époque qui a précédé le déluge. C'est le cas des ossemens de Plymouth et de Gibraltar.
- 4.º Des résidus osseux entraînés avec la vase et les cailloux, dans la débacle même occasionnée par le déluge. Tel est le cas du squelette entier d'un rhinocéros trouvé à Wirkswerth.
- 5.º Des restes d'animaux qui sont morts dans des cavernes ou des crevasses naturelles, postérieurement au déluge. L'auteur explique ainsi les os humains trouvés dans la caverne ouverte, à Paviland, et ceux de chiens, de daim, etc., trouvés dans une crevasse à Duncombe Park.

Indépendamment des cavernes découvertes en assez grand nombre en Angleterre, on sait qu'il en existe en Allemagne, connues depuis long-temps comme renfermant des débris osseux. Plusieurs naturalistes, entr'autres Mr. Cuvier et Mr. Buckland lui-même, les avoient visitées. Toutefois, ce dernier résolut de les examiner de nouveau, pour y chercher de nouvelles preuves de l'action diluvienne dont il étoit occupé. Il y retourna dans le courant de l'été en 1822, et il eut la satisfaction d'y trouver des preuves ultérieures de la justesse de ses conjectures. Son ouvrage renferme aussi les détails de cette visite. En voici les résultats sommaires.

En général, les entrées actuelles de ces souterrains n'en sont pas les ouvertures primitives; ce sont des portions tronquées de leurs branches inférieures, ouvertes par les courans diluviens. Le dépôt qui en forme le sol, est ordi-

nairement du terreau, du sable ou des cailloux, mais plus ordinairement un mélange de ces trois matières, dans lequel on trouve des os entremêlés; et quelquesois comme à Gibraltar, la masse entière s'est durcie en brèche pierreuse. Le terreau n'est point le résultat de la décomposition des matières animales, ni pierreuses que la caverne a pu rensermer, mais il paroît, par sa nature chimique, absolument identique avec les couches diluviennes de la contrée adjacente. La caverne remarquable de Külhoch sait seule exception; « La quantité de matière animale (dit Mr. B.); est des plus surprenantes, et je n'ai jamais rien vu de? semblable; plusieurs centaines, je devrois dire plusieurs milliers, d'individus ont dû contribuer à produire cette masse de poussière de mort. Elle paroît être en grande partie composée de matière osseuse comme pulvérisée, car les parties musculeuses des animaux, se réduisent par leur décomposition, à un si petit volume de résidu terreux permanent, qu'il faut recourir aux portions osseuses pour expliquer cette masse de débris d'organisation. Le souterrain est si sec que le terreau noir s'élève en poussière sous les pieds, et il conserve encore une proportion si considérable de matière animalisée, que les cultivateurs du voisinage l'emploient comme engrais dans seur culture. »

On ne trouve point de cailloux roulés dans ce souterrain; ses dimensions et ses proportions approchent de celles d'une grande église, et Mr. B. calcule approximativement qu'elle doit contenir environ 5000 pieds cuhes de terreau noir, représentant les restes de 2500 ours qui, en supposant une mortalité moyenne de deux et demi par an, se seroient succédés dans ce repaire pendant un millier d'années.

Le nombre des cavernes dans lesquelles on trouve des ossemens est peu considérable, comparé à leur nombre total; mais lorsqu'il y a des os, ils y sont en quantités énormes. Toutes ces circonstances tendent à faire présumer que les dépôts terreux, pierreux, etc. ont été introduits par l'inondation diluvienne sur les os déjà existans dans les cavernes; car, s'ils eussent été amenés par les eaux elles-mêmes, on les trouveroit dispersés çà et là, en petites quantités et dans un nombre de souterrains; au lieu que, d'après la situation élevée de ces cavernes, l'eau n'a pû y être introduite par suite de quelque inondation locale, ou partielle, mais a dû l'être exclusivement par la grande catastrophe diluvienne. Enfin, on ne trouve dans tous ces souterrains qu'une seule croûte superficielle de stalagmites, recouvrant une seule masse de terre, de caîlloux et de fragmens osseux, sans couches alternantes.

L'analogie presque parfaite des dépôts observés par Mr. B. dans les cavernes qu'il a visitées en Angleterre et sur le continent, le persuade de l'identité de l'époque et de la manière dont ces dépôts d'alluvion se sont introduits dans ces cavités, comme aussi extérieurement à elles, dans les contrées adjacentes. Cette identité présumée se confirme encore par la similitude des animaux dont les restes se trouvent dans les cavernes anglaises, non-seulement entreux, mais aussi avec ceux que renferment souvent les graviers d'alluvion diluvienne, soit en Angleterre, soit sur le continent. De même, l'ours, dont on voit les restes dans les caves d'Allemagne, est le même dont les ossemens se rencontrent dans le gravier diluvien de la haute Autriche. De même, l'ancienne hiène de ces souterrains se retrouve dans le gravier diluvien à Carnstadt dans la vallée du Necker, à Horden près de Hertzberg dans le Hartz; à Eichstadt en Bavière; au Val d'Arno en Toscane, et à Lawford dans le Comté de Warwick. On peut ajouter à ces monumens les restes d'espèces non-existantes aujourd'hui, de rhinocéros, d'éléphant, et d'hippopotame, qu'on trouve également dans les graviers

diluviens et dans certaines cavernes. On peut conclure de ces rapprochemens, que la période dans laquelle vivoient tous ces animaux a immédiatement précédé la formation de ces dépôts superficiels et si universellement répandus, de terreau et de gravier, qu'on ne peut guères expliquer qu'en les attribuant à un déluge, passager, qui a inondé simultanément la surface entière de notre planète, dans une époque qui n'est pas très-reculée.

Mais, qui a vu ces hiènes antérieures au déluge? Comment reconnoit-on leurs os dans le fouillis de ces cavernes? - D'abord, les habiles géologues décident le genre, et souvent l'espèce, d'un mammisère, au seul aspect de certaines pièces caractéristiques de sa charpente osseuse. Ensuite, les fragmens même des os brisés par les machoires irrésistibles de ces carnivores indiquent, par des creux coniques, qu'on voit cà et là dans la surface de ces fragmens, la forte pression des dents canines qui les ont jadis brisés; enfin, on a trouvé parmi ces débris d'animalité certaines boules formées des petits fragmens osseux agglomérés, et présumées être les résidus solides des excrétions des hiènes d'après leur conformité avec ces mêmes résidus observés dans la menagerie de Londres. Toutefois, ces conclusions, quoique spécieuses, étoient encore plus ou moins conjecturales, lorsque l'auteur a su les confirmer en se prévalant de l'occasion d'observer, à Oxford même, les habitudes d'une hiène-du Cap de Bonne-Espérance, qui faisoit partie d'une ménagerie ambulante. Il lui fit croquer, sous ses yeux, le femur d'un hœuf, qu'elle ne tarda pas à réduire en fragmens tout semblables à ceux trouvés dans la caverne de Kirkdale, et offrant à leur surface les mêmes impressions des dents canines qui avoient sait sonction de coins pour briser les parties les plus dures des os. Mr. Buckland a réuni, dans sa riche collection, ces fragmens modernes côte à côte avec les ante-diluviens;

et on ne peut qu'à grand'peine les distinguer les uns des autres. Le lendemain de l'épreuve dont nous venons de parler, il put rendre l'identité encore plus complète; le gardien de la ménagerie lui ayant apporté des boules toutes semblables à celles de la caverne, et qui étoient les résultats de la digestion du repas de la veille.

Passons, avec l'auteur, à la seconde classe des monumens diluviens, c'est-à-dire, à ceux que renferment les dépôts stratifiés de terre et de gravier. Entre les débris organiques qu'on y trouve ensouis, ceux qui ont appartenu à l'ancien éléphant sont de heaucoup des plus nombreux. C'est à cette espèce que les habitans de la Sibérie ont donné le nom de mammoth, ou mammouth (animal de la terre) parce qu'ils se sont imaginés qu'il existoit encore actuellement, mais que, vivant sous terre, à la saçon des taupes, il ne se montroit pas au jour.

Les débris de ces animaux sont fort abondans en Angleterre; on trouve non loin de la caverne de Kirkdale, dans la baie de Robin-Hood, près de Withy, à Scarborough, Bridlington et dans plusieurs autres lieux du Comté d'Holderness, des dents molaires, des désenses, et des os d'éléphans d'un volume énorme. On en trouve en grand nombre plus au midi, sur les côtes et dans l'intérieur des Comtés de Norfolk, Suffolk et Essex; le dépôt le plus considérable est à Warwick, où ou les trouve au bord de la mer, entassés pêle-mêle avec des dents, des os, et des cornes de daims, de cers, de bœufs, de chevaux, et d'autres espèces diluviennes. On en a trouvé dans le bassin de la Tamise à Sheppey, dans l'île des Chiens, à Lewisham, à Londres même, à Brentford, à Kew, à Hurley-Bottom, Wallingford, Dorchester, Abingdon, et Oxford; à Norwich, Canterbury, et Chatham. Sur la côte méridionale on voit à Lyme Regis, et à Charmouth, (ici Mr. de la Bèche a Jécouvert récemment une désense longue de neuf pieds huit pouces) à Burton, à Loders, près de Bridport, et près d'Yeovil dans le Sommerset. A Whitchurch, près Dorchester, ces ossement se trouvent dans le gravier au-dessus de la craie; ils sont situés de mêms dans la plaine de Salisbury, dans la vallée de l'Avon, à Box, à Newton près de Bath, dans la vallée de la Saverne à Glocester, et à Rodborough près de Stroud. On en trouve encore au centre de l'Angleterre, comme à Trentham en Staffordshire, dans le comté de Northampton, et dans celui de Warwich. Pennaut cite deux dents molaires et une désense, trouvées dans le Flintshire; enfin, ces débris ne sont rares ni en Ecosse ni en Irlande. Mais on les rencontre, sans exception, dans les alluvions diluviennes superficielles, composées de gravier, de sable, et de terreau, ou de glaise; jamais ensoncés dans les stratifications régulières.

On a trouvé dans le Val d'Arno en Toscane, des portions de squelettes d'une centaine, au moins, d'hippopotames mêlés avec ceux de rhinocéros, d'éléphans, de chevaux, de daims, d'hiènes, d'ours, de tigres, de loups, de mastodontes, de cochons, de tapirs, et de castors. Ces animaux étoient de tout âge, et un des éléphans dont on a recueilli les os ne pouvoit guères avoir vécu plus de huit jours.

Ces restes organiques ne sont pas moins abondans au nord de l'Europe et de l'Asie. Pallas nous dit que dans toute la Russie asiatique, depuis les rives du Don jusques à l'extrémité du promontoire de Tchutski, on ne rencontre pas de torrent ou de rivière sur les bords desquels on ne découvre des ossemens d'éléphans et d'autres animaux devenus étrangers à ces climats.

«Comment donc (dit Mr. B.) expliquer la dispersion générale de ces débris organiques, sans admettre que les éléphans et les autres animaux dont ils proviennent ont été les habitans ante-diluviens des immenses régions dans lesquelles on trouve leurs restes encore disséminés; et que tout ont péri en même temps, par les eaux de cette même inondation qui a produit ces dépôts de terre et de gravier dans lesquels on trouve leurs restes enfouis pêle-mêle, et à des profondeurs peu considérables?»

Ici se présente une question; nous ne dirons pas une objection, car il ne peut pas y en avoir contre un ensemble aussi vaste de faits concordans. Comment arrive-t-il qu'on trouve tant de débris d'animaux, dans des climats où ils ne pourroient pas vivre actuellement?

Vainement répondroit-on par la supposition de migrations annuelles de ces animaux, à la manière des bœuss musqués, et des rhennes de l'île Melville; car, les crocodiles, et encore moins les tortues, qu'on trouve sossiles dans nos climats septentrionaux, ne changent pas de place; et l'hippopotame bien moins encore, s'il est possible. Comment supposera-t-on que les poissons pétrissés de Monte-Bolca y ont été apportés de la zône torride? La seule explication admissible, est que les climats ont changé depuis la période ante-diluvienne.

Comment ce changement s'est-il opéré? Il est difficile de le dire, mais il seroit encore plus difficile de nier raison-nablement la conséquence nécessaire d'un fait établi. Qu'y auroit-il d'ailleurs de plus étonnant dans un bouleversement duquel résulteroit un changement des climats, que dans celui qui a produit une inondation générale sur le globe. Si on vouloit entrer ici dans la région des hypothèses, celle mise en avant par De Luc, dans sa sixième lettre à Blumenbach, ne seroit pas la moins plausible; savoir, que le déluge fut une des conséquences d'une grande révolution atmosphérique, qui, entr'autres effets, eut aussi celui de changer les climats.

Dans les sections suivantes de sa seconde partie, l'auteur ne s'occupe plus des débris organiques, mais il cherche ses preuves d'un déluge dans ce qu'il appelle des dilucions, phénomènes, qu'il distingue soigneusement des simples allucions; celles-ci sont partielles et locales; elles forment des deltas, des terrasses, des entassemens sur les bords des torrens; les premières renferment des cailloux roulés de diverses espèces, et des blocs de granite enlevés aux chaînes primitives.

Rien de plus décisif que les preuves d'une action simultanée, universelle, des eaux, tirées de l'existence des débacles diluviennes dont les traces se montrent dans tous les continens du globe. Le gravier diluvien est presque toujours d'un caractère composé; il contient parmi les détritus, des parties amovibles de la contrée voisine, des fragmens détachés de roches qu'on ne trouve en place qu'à de grandes distances, et qui en ont été tirées et amenées à l'époque de l'accumulation du gravier sur lequel elles reposent, ou dans lequel ces masses sont plus ou moins enfoncées. La position relative de la chaîne d'où elles proviennent est importante comme indiquant la direction des courans qui les ont charriées et laissées là où on les trouve. La direction presque générale de ces courans dans les latitudes septentrionales et moyennes de l'Europe paroît avoir été du nord au sud.

Cette partie de l'ouvrage se termine par un chapitre dans lequel l'auteur cherche (et réussit, à ce qu'il nous semble) à prouver que l'inondation diluvienne atteignit les plus hautes sommités du globe. Il cite nos granites de la chaîne du Mont-Blanc, transportes jusques sur la chaîne calcaire du Jura; les débris osseux trouves par Humboldt dans les Cordillères, à sept mille deux cents pieds au-dessus de la mer, et surtout ceux découverts par le Capit. Webb à plus de seize mille

mille pieds de haut dans la chaîne des Himalaya, etc. il nous paroît difficile de résister à l'ensemble de ses preuves sur ce point.

La troisième classe d'argumens physiques est tirée du creusage de certaines vallées, par suite de la débacle diluvienne. On ne peut guères assigner de limites à la force entraînante exercée au fond d'un océan qui s'écoule avec une rapidité plus ou moins considérable, et dont la base, en partie mobile, est composée d'innombrables fragmens pierreux, environ deux fois et demi aussi denses que l'eau, et qui sillonnent le fond délayé, avec une grande puissance. Mr. B. indique, dans plusieurs parties de l'Angleterre, des localités dans lesquelles cette action creusante est plus ou moins manifeste. On en remarque surtout dans la partie méridionale de ce pays, entre Lyme et Exmouth (1).

Sc. et Aris, Nouv. serie. Vol. 26. N.º 3. Juillet 1824. O

<sup>(1)</sup> On peut remarquer un exemple frappant de cette action dans la profonde entaille (de plus du tiers de la hauteur de la montagne) faite aux couches calcaires dit Mont-Salève pres de Genève, vide qui constitue le vallon dont le village de Monett occupe le fond. La direction des couches regulièrement continuées de part et d'autre de ce versoir ; montre avec évidence que tout le vide qui le forme est l'effet d'une action violente. qui a enlevé ce qui manque à la montagne en cet endroit. La direction du vallon creuse est perpendiculaire à celle de la montagne, et se trouve précisément être celle de la grande vallée de l'Arve venant de la chaîne du Mont-Blanc; enfin, les blocs énormes des granites roules qui ont battu en brêche et coupé, pour ainsi dire, la montagne, existent encore dans le fond et sur les côtes du vallon ouvert , où ils reposent sur le sol calcaire. On retrouve même, dans les entassemens rocailleux qui se voyent au pied de la montagne, du côté opposé aux Alpes, une partie des fragmens qui ont appartenu à la masse enlevée;

Voilà donc le déluge prouvé en fait, et indépendamment de toute tradition ni monument historique. Maintenant, les géologues raisonnent; ils cherchent les causes possibles d'une catastrophe aussi grande, aussi universelle. Mr. Greenough est, à ce qu'il nous semble, celui d'entr'eux qui a le plus brièvement et le plus loyalement parcouru le champ de ces possibilités tlans ses Principes de Géologie. Voici ses expressions traduites mot à mot.

» Si la submersion (dit-il) des plus hautes montagnes du globe fut occasionnée simplement par un accroissement de l'eau existante; de quelle source une addition aussi énorme de ce liquide a-t-elle pû provenir? Si elle existoit primitivement, qu'est - elle devenue pendant la végétation de ces plantes innombrables de terre - ferme que nous trouvons si fréquemment dans les roches secondaires; où étoit-elle durant la vie de ces quadrupèdes dont les restes sossiles se trouvent partout? Si cette eau existoit à l'époque du déluge, qu'est - elle devenue aujourd'hui? Si on la tire de l'intérieur du globe, comment expliquer l'existence de ces énormes réservoirs qui ont dû contenir une pareille masse d'eau? (1) Comment expliquer même son existence dans

il est à remarquer qu'ils ne répondent pas précisément au-dessous de l'entaille d'où ils proviennent, mais un peu plus au sud-ouest, c'est-à-dire du côté où le courant principal qui remplissoit alors la grande vallée du Léman, entre Salève et le Jura, a dù les chasser dans l'acte même de leur chute, le long de la face abrupte de la montagne. (R)

<sup>(1)</sup> Cette question est encore plus embarrassante depuis les résultats obtenus des recherches expérimentales de Maskelyne, et de Cavendish, sur la densité moyenne du globe. Elle paroit être environ 5 \(\frac{1}{4}\) fois plus grande que celle de l'eau. Comment accorder ce fait, avec la supposition de grandes cavités pleines d'eau? (H)

mne situation pareille? Quelle attraction extérieure, quelle répulsion intérieure, auront pu la déloger loin au-delà des barrières que lui oppose la pesanteur? Comment le toit des cavernes qui la contencient s'est-il soutenu pendant son ahsence, et a-t-il laisse place au retour de la masse liquide? Est-ce un accroissement de température qui l'a délogée? Mais d'où a pu provenir ce dégagement de calorique? Est-ce de l'intérieur? nous ne connoissons aucune source de chaleur capable d'un pareil effet, et de le produire une seule sois dans le cours de cinq à six mille ans. La chercherons-nous en dehors? Comment cette chaleur pourroit-elle être, à la fois assez intense pour pénétrer une couche solide, épaisse de plusieurs lieues, et cependant assez tempérée pour qu'on ne découvre aucunes traces de son action aur la surface, où elle a dû exercer sa sorce principale?

- » Supposera-t-on que cette eau est venue de quelque corps étranger à la terre? mais, la nature ne nous offre aucun exemple de pareils magasins et de pareils emprunts. Accordons-le toutefois; comment cette eau disparut-elle? Qu'est-elle devenue?
- Braverons-nous l'imputation de paradoxe, jusqu'à attribuer la constance aux vagues, et la mobilité à l'enveloppe
  solide du globe? dirons-nous que les continens ont été
  aubmergés, non par des eaux ascendantes, mais parce qu'euxmêmes se sont enfoncés? Toute extravagante qu'est cette
  hypothèse elle est beaucoup moins déraisonnable que celle
  long-temps admise et soutenue par les Huttoniens, savoir :
  que les continens ont été soulevés par des forces expansives
  agissant de bas en haut; qu'il y a lieu de croire qu'ils se
  sont alternativement élevés et abaissés, dans une période dont
  la durée comparative n'est pas très-grande. »

Mr. G. passant à l'hypothèse de De Luc, « Hélas! (dit-il) set, expédient, loin de nous tirer d'embarras ne fait qu'ac-

croître les difficultés. S'il n'y avoit pas de cavernes sous nos continens, comment ont-ils pû s'enfoncer? s'il y en avoit, comment ont-elles été formées, comment se sont-elles trouvées en rapport exact avec le sol à submerger? Ces continens une fois enfoncés, comment ont-ils repris leur niveau actuel? et après tous ses mouvemens de bascule, comment se fait-il que tant de couches ont conservé leur horizontalité? comment ces mouvemens ont-ils eu lieu sans d'innombrables fractures? »

Après avoir ainsi parcouru et épuisé la carrière des possibilités, et les avoir montrées toutes comme à-peu-près inadmissibles, Mr. G. en indique pourtant une comme un peu moins improbable que les autres. « Il n'est pas absolument nécessaire (dit-il) d'admettre une augmentation dans la quantité actuelle des eaux, pour expliquer le déluge; il faut seulement leur supposer une extrême agitation, effet qui pourroit resulter de l'approche d'une comète. »

C'est donc dans cette chance vague que doivent se réfugier tous les géologues qui voudront tenter d'expliquer par des causes naturelles, une catastrophe certaine, mais evidemment surnaturelle et sur-humaine. Mais ceux qui voudront y faire intérvenir la main puissante de l'Auteur de la nature elle-même, celle qui a tout créé et tout renouvelé plus d'une fois sur notre planète, ceux-là seront bien plus à leur aise. Ils ouvriront le livre du premier et du plus respectable des géologues, Moïse; et là, en ayant tout égaid que de raison aux difficultés résultant de notre connoissance imparsaite de la langue des Hébreux, et aux concessions que dût faire l'Ecrivain sacré à l'ignorance et aux préjugés du peuple auquel il s'adressoit, ils trouveront plus de lumières réelles sur la nature de l'évenement et sur ses conséquences, que dans les nombreuses et vaines tentatives dont nous avons tout-à-l'heure trace l'esquisse d'après un naturaliste aussi estimé qu'estimable.

- accréditée que la terre et la mer ont réciproquement changé de place et de rôles. Il a prouvé sans replique, l'identité des continens habités avant le déluge, et de ceux qui le sont actuellement; et si les parties examinées jusqu'à présent n'ont pas toutes été occupées par l'homme, elles ont nourri de nombreuses tribus de mammifères et d'autres animaux terrestres, dont les débris peuvent être reconnus et identifiés avec les organes analogues des espèces vivantes.
- a.º Mr. Buckland a prouvé le premier, par l'examen attentif et approfondi des phénomènes de la riche caverne de Kirkdale, que les débris organiques n'ont pas été amenés de climats lointains dans les lieux où on les trouve entassés; mais que les animaux dont ils proviennent, vivoient dans le voisinage de ces dépôts, et qu'ils étoient les habitans ordinaires de la contrée.
- 3.º Les recherches ingenieuses et profondes de Cuvier, dans l'anatomie comparée, avoient préparé les voies aux heureuses applications qu'en a fait le Prof. Buckland aux animaux qui ont peuplé le monde ante-diluvien. Nos dévanciers attribuoient aux ci-devant géants ces ossemens gigantesques qu'on découvroit de temps en temps dans les diluviens; aujourd'hui, non-seulement on détermine avec précision ce qui a appartenu à un éléphant, un cheval, un bœuf, un daim de l'ancien monde, mais on reconnoît les dents d'un rongeur, l'os de l'aile d'une alouette, les apophyses coracoïdes d'un canard, etc. mangés avant le déluge: le voile qui avoit couvert jusqu'à présent toute cette organisation ante-diluvienne est en grande partie levé, et on est arrivé au point de signaler les différences qui distinguent les espèces d'alors, des espèces analogues qui vivent aujourd'hui sur la terre. Enfin, on doit surtout à notre auteur d'avoir démontré par un ensemble de faits qui entraî-

nent la conviction, que la surface de notre planète après avoir été long-temps habitée, fut, à une époque indiquée dans les Livres-Saints, couverte, jusqu'aux plus hautes sommités, d'une inondation soudaine, simultanée, universelle, et passagère.

#### ART DE GUERIR.

Mélanges de Chirungie strangère, par une société de Chirurgiens de Genève (1). 1 vol. in-8.º A Genève et à Paris, chez Paschoud, libraire, rue de Seine.

(Extrait.)

Entre les connoissances dignes de l'intérêt le plus général, celles qui ont pour objet, l'art de guérir, ou de soulager les infirmités et les accidens dont personne n'est à l'abri, sont sans doute en première ligne. Il seroit donc à désirer que toutes les communications qui tendent aux progrès de cet art bienfaisant par excellence, pussent être facilitées par l'usage d'un idiôme commun à tous les praticiens, afin de profiter également à tous. La langue latine présente bien, jusqu'à un certain point, cet avantage, mais il s'en faut de beaucoup que ce soit à la mesure du besoin; chacun écrit donc dans sa langue spéciale, sur un objet qui est

<sup>(</sup>r) MM. J. P. Maunoir, et C. T. Maunoir (Professeurs), F. Mayor, C. G. Peschier, J. C. Morin, J. P. Dupin, F. Olivet, (Docteurs en chirurgie.)

pourtant d'intérêt majeur et universel; et on maintient ainsi dans la circulation de la pensée, des barrières, analogues à celles dont le système des prohibitions entrave les relations commerciales.

Quelques écrivains polyglottes et bénévoles se dévouent bien, de temps en temps, au travail ingrat des traductions; mais ce secours est soumis au hasard des circonstances; il n'est ni régulier ni systématique. On a bien, dira-t-on, dans quelques pays, la ressource des Recueils périodiques, qui présentent des analyses d'ouvrages étrangers; mais qui ignore combien on est loin pour l'ordinaire, de trouver dans ces extraits ce qu'on y cherche, c'est-à-dire des détails positifs et pratiques?

Ces considérations ont frappé quelques-uns de nos compatriotes voués à l'exercice de la chirurgie, et que des études faites dans différentes Universités d'Europe ont familiarisés avec plusieurs langues étrangères. Ces habiles praticiens, ayant un but commun éminemment utile, pénétrés de cet esprit d'union et de fraternité qui a toujours régné à Genève entre les hommes qui s'occupent de l'art de guérir, ont entrepris d'exploiter en commun, mais conformément au grand et utile principe de la division du travail, et au profit de la grande Société européenne, le riche trésor des publications étrangères, sur des objets relatifs à leur art. On va les entendre exposer eux-mêmes leur but, et la manière dont ils chercheront à l'atteindre.

« Le sentiment (disent-ils dans leur préface), du vide qui restoit au milieu de tant de richesses, sentiment que nous éprouvions depuis long-temps, nous a déterminés à faire une tentative pour le combler, en profitant des circonstances heureuses qui nous environnent. Placés au centre de l'Europe, dans une ville où les voyageurs de toutes les nations abondent, nous avons pu établir des relations dans

tous les pays, et nous tenir ainsi au courant des découvertes. Cherchant à nous prévaloir de cet avantage, nous essayons de faire passer dans la langue française les ouvrages les plus remarquables qui paroissent en anglais, en allemand, en italien, etc. et, pour ne pas entreprendre une tâche trop grande, (tous voues comme nous le sommes à la pratique de la chirurgie), nous nous bornons aux ouvrages qui traitent de cette partie de l'art de gueris. Si nous ne nous sommes pas abusés sur l'utilité du travail que nous livrons au public, il sera facile d'enter, sur ce premier tronc, des branches susceptibles de porter d'autres fruits. »

Les collaborateurs sont dirigés dans leurs choix d'après les principes suivans: Ils s'occupent de préférence, des Mémoires particuliers, dans lesquels l'auteur expose et développe une idée fondamentale et nouvelle, plutôt que des ouvrages didactiques de longue haleine; à moins que dans ceux-ci, un ordre nouveau, et quelques vues piquantes et utiles ne leur paroissent mériter l'attention des lecteurs; dans ces cas, ils se proposent d'extraire, plutôt que de traduire.

Ils ne s'astréindront point à publier un certain nombre de volumes dans un temps déterminé; la fréquence des publications dépendra de l'abondance, plus ou moins fortuite, des matériaux de choix. Tous seront réunis et publiés sous le même titre général, et leur ensemble formera série et collection de Chirurgie étrangère, sous le titre de Mélanges.

A peine ce plan a-t-il été connu des auteurs praticiens dans plusieurs contrées d'Europe, que les Collaborateurs du Recueil que nous annonçons, ont été encouragés à le poursuivre, par l'envoi des productions d'un nombre assez considérable de ces auteurs; et l'empressement à cet égard a été plus grand que les traducteurs n'avoient esé l'espèrer.

Voici les principaux objets insérés dans le premier volume, que nous avons sous les yeux. Les originaux étoient écrits dans les trois langues les plus répandues en Europe, après la française; c'est-à-dire l'italien, l'allemand et l'anglais.

- 1.º Un Mémoire du respectable Doyen de la chirurgie italienne, le Prof. Scarpa, directeur de la Faculté de médecine de Pavie, sur la grossesse accompagnée d'hydropisie. On trouve à la suite plusieurs observations intéressantes des Rédacteurs sur des cas difficiles, du même genre.
- 2.º Un Memoire sur l'inflammation aigüe, et ses produits, par Mr. Dawler.
- 3.º Un mémoire du célèbre chirurgien Astley Cooper, sur l'extirpation d'un lipóme (excroissance de chair) qui pesoit 37 livres 10 onces, c'est-à-dire un peu plus du quart du poids du malade, lequel, au bout de huit jours fut en état de se lever et de marcher dans la salle, et a été par-faitement guéri.
- 4.º Un Mémoire sur l'æsophagotomie, ou l'ouverture de l'æsophage, dans les cas où un corps étranger y est arrêté. L'auteur (Mr. Vacca) propose l'usage d'un appareil de son invention, fort ingénieux, au moyen duquel on a la certitude d'éviter, en opérant, des lésions dangereuses.
  - 5.º Un Mémoire sur les blessures des nerfs, traduit des Transactions de la Société médico-chirurgicale de Londres. L'auteur est Mr. Denmark, chirurgien anglais.
  - 6.º Un Mémoire sur les dilatations artificielles de l'urethre pour l'extraction des calculs, par Mr. Thomas, membre de la Société Royale de Londres. Les procédés indiqués ent été accompagnés de succès dans plusieurs cas cités.
  - 7.º Un Mémoire, traduit de l'allemand du Dr. Sauter médecin du Grand Duc de Bâde, sur une extirpation to-tale de l'uterus faite avec succès dans l'un des cas les plus difficiles que puisse présenter la pratique,

- 8.º Un Mémoire traduit de l'anglais, sur les méthodes qui ont été employées pour favoriser la réunion des os fracturés. L'auteur est Mr. J. Wardrop. On y trouve deux additions, l'une par Mr. Brodie, l'autre par Mr. Earle.
- 9.º Un Mémoire traduit de l'anglais de Mr. Tood sur les maladies de la glande lacrymale. Cet écrit est accompagné d'une notice sur deux nerfs de l'œil humain, découverts par Mr. Trasmondi, et d'un court Mémoire sur l'usage du sec lacrymal, par Mr. Gari.
  - to.º Un Mémoire traduit de l'italien de Mr. Giorgi Prof. d'anatomie, sur un nouvel instrument pour opérer la cataracte et pour former la pupille artificielle.

Le volume est accompagné de deux planches gravées, représentant des instrumens de chirurgie décrits dans les Memoires.

On ne peut qu'applaudir au plan des Rédacteurs de cette utile collection, et les inviter à le poursuivre; nous ne doutons point qu'ils ne trouvent dans le succès de leur entreprise la récompense méritée de leurs talens et de leur persévérance.

### ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

VOYAGES DANS LA GRANDE-BRETAGNE. TROISIÈME PARTIE,
FORCE COMMERCIALE, SECTION DES TRAVAUX PUELLOS ET
D'ASSOCIATION. T. I. Voies publiques, places, rues, routes,
canaux, ponts et chaussées. T. II. Côtes et ports maritimes. Par Charles Dupin, Membre de l'Institut, Officier
supérieur au corps du Génie maritime, Chevalier de St.
Louis et de la Légion-d'Honneur, etc.

(Troisième extrait. Voy. p. 127 de et vol.)

LE second volume de la troisième partie de l'ouvrage de Mr. Dupin fait faire au lecteur le tour entier de l'Angleterre pour y visiter tous les ports, c'est-à-dire, les débouchés maritimes des voies commerciales ouvertes depuis soizante années dans l'intérieur de ce Royaume.

L'auteur part de Londres, « qui est (dit-il) en même temps la métropole de l'Empire, le centre du commerce intérieur, et celui du commerce extérieur de l'Angleterre. C'est au concours de ces trois causes qu'elle doit d'être aujourd'hui la plus rîche, la plus étendue et la plus peuplée entre toutes les cités de l'ancien monde.»

Il considère Londres comme formée de la réunion de quatre villes essentiellement différentes par l'espèce et l'occupation des habitans. Dans la ville occidentale se trouve le palais du Souverain, le siège du Parlement, des Cours

de justice, les hauts employés du Gouvernement; les négocians à grandes fortunes se piquent aussi d'avoir des maisons dans la ville occidentale (The west end of the town) pour y étaler leur luxe quand ils ont fait leurs affaires dans la Cité, que Mr. D. appelle ville du nord, et que nous nommerions plus volontiers ville du centre; celle-ci s'étend depuis la ville occidentale, ou le quartier de Westminster, jusqu'au pont de Londres, le plus oriental de tous ceux établis sur la Tamise. A partir de ce pont, commence la ville maritime, dont la longueur est très-grande, de l'ouest à l'est. Ces trois villes se succèdent sur la rive gauche ou septentrionale de la Tamise. Sur la rive opposée se trouve la ville du sud, dite Southwark, où fleurit l'industrie manufacturière, dégagée des entraves que les corporations établissent dans la cité; celle-ci a ses droits et ses immunités particulières, qui en sont comme un imperium in imperio. Ce privilège est compensé; l'auteur remarque, que la population de la cité est aujourd'hui réduite aux deux cinquièmes de ce qu'elle étoit au commencement du dix-huitième siècle. Il indique les causes présumables de cette diminution; la principale est le despotisme de la mode, qui fait émigrer de la cité vers le quartier présumé le plus élégant, les riches pégocians, quand leur fortune est faite et qu'ils veulent se donner l'espèce de relief attachée au quartier qu'on habite. Toutesois la population totale de la ville s'est considérablement accrue depuis le milieu du siècle dernier, elle ne s'éloigne pas beaucoup actuellement de douze cent mille ames. Le Gouvernement a long-temps considéré cet accroissement comme un mal, et Londres comme une de ces végétations parasites qui épuisent le tronc sur lequel elles vivent; mais, quoique cet inconvénient puisse exister relativement à certaines capitales, Londres, qui est celle du monde commercial, fait exception aux règles et aux circonstances ordinaires.

Comment saire naître et entretenir un esprit public dans un rassemblement aussi énorme et aussi hétérogène? C'est en composant l'intérêt général d'un nombre d'intérêts spéciaux, fort rapprochés de l'individu, fort ressemblans à la propriété; c'est en somentant l'esprit de société, qui est l'élément de l'esprit public. Or, l'auteur nous apprend que a l'industrie de la ville de Londres est divisée en quaranténeus états, qui sorment autant de corporations, lesquelles jouissent à la sois de droits mercantiles, municipaux, et politiques, sort étendus, et sort importans. Chacune d'elles possède une salle de réunion (Hall) pour y traiter de ses intérêts et pour y donner des repas et des sètes, qu'il ne faut point compter parmi ses affaires les moins sérieuses.»

Dans les circonstances où des souscriptions sont ouvertes pour soulager de grandes infortunes, ou pour offrir à quolque citoyen des récompenses nationales, ou pour venir au secours d'une entreprise qui réclame tout l'intérêt public, les corporations de Londres se distinguent par leurs contributions promptes et généreuses. Les plus grands personnages, et même les Princes du sang, se font honneur, ou du moins apprécient, l'avantage d'être aggrégés aux corporations de la métropole, afin d'asseoir leur popularité sur des bases étendues et durables: »

C'est sinsi qu'on crée en détail , et de toutes pièces, dans une vaste population, cet esprit public, qui ne peut pas être improvisé en masse, ni en peu de temps. On pourroit considérer ces quarante-neus corporations de l'immense ville de Londres, comme autent de grandes samilles, dont chaque individu est en rapport assignable avec ses constrères, et en comminauté d'intérêts spéciaux avec eux; l'ensemble de ces samilles constitue l'Etat; et, si son Gouvernement ést juste set paternel, alors, administrateurs et administrés, jouissent égalément de l'immence réciproque qu'ils exercent.

st qui tend constamment à accroître le bien-être général; le sentiment journalier de ce bien-être maintient l'esprit public, lequel réagit puissamment à son tour sur la prospérité nationale. Mais, revenons à notre auteur.

Londres, quoiqu'au milieu des terres, est un port, et un grand port de mer. A partir du dernier des ponts sur la Tamise (celui dit de Londres), qu-dessous, dans l'étendue d'une lieue, les navires de commerce sont comme entassés en tel nombre dans le fleuve, que leurs mâts offrent l'aipect d'une forêt épaisse, au milieu de laquelle une avenue est réservée au libre passage des partans et des arrivans. Le magique flux et reflux de la marée sournit tour-à-tour aux uns et aux autres, deux fois dans vingt-quatre heures un courant rapide dans la direction qui convient à chacun, « Le voyageur (dit Mr. D.) prévenu par des récits pompeux, et dont l'imagination est préparée à la majesté de ce speciacle, trouve la réalité supérieure encore à son attente. Mais, il est, au contraire, désagréablement surpris lorsqu'au lieu de larges quais bordés par des rangées régulières de magasins élevés, et de somptueux édifices, disposés pour toutes les branches d'un commerce maritime universel, il voit le fleuve encaissé par de mauvais murs, ou des palplanches ou des pilotis grossiers; le tout surmonté de masurez en-, fumées, qui couvrent des rives hideuses, et me laissent pas même, au bord de l'eau, un centier libre et continu pour · les piétons. »

Cependant il est question, et depuis long temps, de changer cet état de choses, et de horder, sinon en totalité, du moins en grande partier, cette belle rivière, de quais, que réclament également l'utilité publique et l'ornement de la capitale. On en est encore aux projets à cet égards; et en l'expliquant pourquoi, l'auteur donne un détail important: à connoître et à méditer, de la manière dont on procède en Angleterre

pour toutes les améliorations d'intérêt général; nous allons le transcrire.

« Dans les grandes mesures d'utilité générale (dit-il) le senat britannique ne croit jameis devoir procéder avec trop de lenteur et de prudence; afin que chacun ait le temps nécessaire à l'examén et aux réclamations. Lorsque des particuliers, ou des compagnies lui soumettent quelque plan pour innover, ou simplement pour améliorer un objet d'intérêt public, presque toujours ce plan est pris en considération. La notoriété de cette première démarche donne l'éveil à tous les citoyens. Les individus, les associations que ée projet savorise se rassemblent, pour en constater et pour en démontrer l'utilité par des pétitions, où ses avantages, présens et suturs, sont exposés sous tous leurs points de vue. D'un autre côté, les associations et les individus auxquels le même projet peut porter quelque détriment, réunissent leurs efforts pour le combattre; ils sont valoir à la sois les inconvéniens qui les affectent, et tous ceux qui peuvent empêcher, ou du moins retarder, le succès de leurs antagonistes. Cette luite s'engage et se soutient avec une ardeur, un égoïsme incroyables ; chaque partie se croit obligée de ne désendre que sa cause, et la désend avec adresse, avec énergie et avec persévérance. Tout pétitionnaire trouve au Parlement, dans les députés de sa province, de sa commune, ou de son parti politique, un protecteur, qui se charge de donner, à de froides raisons écrites, la force vivante de l'éloquence. A mesure que les pièces de ce procès sont présentées et soutenues au Parlement elles sont renvoyées à une Commission chargée d'examiner l'ensemble et les détails du projet; cette Commission consulte les gens de l'art les plus célèbres; elle prend des renseignemens statistiques sur tout les points qui se rattachent à la question; elle balance les raisons, elle vérifie les assertions et

les saits avancés de part et d'autre; elle rédige ensuite pour le Parlement un Rapport qui, d'ordinaire, est très-simple et très-clair, comme il convient à des sujets graves, analysés par des législateurs. Là se trouve apprécié tout ce qui peut contribuer à répandre quelque jour sur le projet qu'on doit soumettre aux délibérations. Ce travail, quelque-sois immense, est presque toujours rendu public; il sournit aux parties intéressées des moyens de replique. Enfin, lorsqu'il s'agit d'un objet vraiment important, ce n'est qu'après un second, et quelquesois un troisième Rapport que le Parlement, éclairé d'ailleurs au sujet des Rapports mêmes, par la lumière des debats, vote sur des questions qui ont été approsondies avec autant de savoir que de prudence.

» Le projet approuvé, le plan des travaux arrêté, l'activité de l'exécution succède aussitôt à la lenteur des délibérations; et les plus grandes entreprises sont conduites à terme, dans un laps de temps dont la briéveté n'est souvent pas moins étonnante que l'immensité des travaux, et le génie qui triomphe de leurs difficultés sans nombre. »

» Voilà comment, en appliquant les formes solennelles des assemblées délibérantes à l'examen, à la discussion, de toute espèce éde bien public, et dirigeant le beau droit de pétition, mon pas vers des accusations, des récriminations et des sollicitations personnelles, mais vers des objets d'utilité générale, on allie la prudence des méditations, la publicité des mesures, et la justice que la publicité commande, avec l'expérience des savans, des artistes, des prud'hommes, ainsi qu'avec l'activité prodigieuse des riches capitalistes, impatiens de donner à leurs fonds un cours de plus en plus productif. »

La non-existence des quais, d'une part, de l'autre les besoins du commerce; comme aussi les mesures à prendre contre d'énormes déprédations qui avoient lieu dans les déchargemens chargemens des navires; enfin la perception régulière des droits de douanes qui sont partie essentielle du revenu public; toutes ces considérations ont motivé une disposition particulière qui a complétement répondu à l'ensemble des conditions que nous venons d'énoncer; c'est la construction de vastes et profonds bassins (jusqu'à 24 pieds), creusés dans les terres, le long de la rive gauche de la Tamise avec laquelle ces bassins, revêtus de murs, communiquent par des portes d'écluses, assez larges pour donner passage aux navires du plus grand tonnage, et assez fortes pour contenir toute l'eau que la marée montante y a fait entrer, et maintenir constant le niveau des bâtimens dont les chargemens se déposent dans les magasins immenses qui entourent ces bassins, et dans lesquels ont été prises les précautions les plus admirables et les plus efficaces pour l'ordre et pour la sûreté contre les vols, et contre l'incendie. On nomme ces bassins Docks (1), et leur description détaillée, est l'un des articles les plus eurieux de tous ceux, du plus grand intérêt, qui abondent dans le volume.

Le premier Dock, en descendant la rivière, est celui dit de Londres, comme le plus voisin de la ville; le second est celui des Indes occidentales; et le troisième, dit des Indes orientales, reçoit exclusivement les navires de commerce des grandes Indes. Celui-ci est divisé en Dock d'importation, et d'exportation, séparés l'un de l'autre par une haute muraille. On n'entre dans tous ces Docks qu'avec une carte d'admission et durant les heures de travail.

Pour donner à ceux de nos lecteurs qui connoissent Paris, une idée de la vaste étendue de ces établissemens, nous allons transcrire la comparaison qu'établit l'auteur entre

<sup>(1)</sup> Probablement, du grec, Joxeso, réceptacle.

Sc. et Arts. Nour. série. Vol. 26. N.º 3. Juillet 1824. P

des places connues de cette capitale, et le Dock des Indes occidentales.

» Pour donner, dit-il, aux personnes qui n'ont pas visité Londres, une idée sensible de la grandeur de ce bel établissement, je prendrai l'objet de mes comparaisons dans le quartier de Paris le plus brillant et le plus fréquenté. Imaginons une compagnie de marchands qui soit propriétaire d'un terrain aussi précieux et aussi vaste que le jardin des Tuileries et la place de Louis XV. Concevons que les hôtels de la rue de Rivoli, du ministère de la marine et de l'ancien garde-meuble ne forment qu'un seul magasin, et que la moitié du palais de nos rois fasse encore partie de cet entrepôt. Creusons un premier bassin, depuis le pavillon Marsan jusqu'aux champs Elysées, et depuis la rue de Rivoli, (dont nous faisons un quai spacieux) jusqu'à la grande allée des Tuileries, dans une largeur de cinquante-deux mètres et demi; ensuite, parallèlement à la terrasse du bord de l'eau, creusons un second, aussi long, mais plus étroit d'un cinquième, que le premier. Entre ces deux bassins, remplis de vaisseaux dont le port moyen est de 300 tonneaux, élevons encore d'immenses magasins, les uns en bois, les autres en ser, pour le service de ce port artificiel. Enfin, regardons la Seine comme un canal, également artificiel, qui joigne, au-delà du pont de Louis XVI d'une part, et du pont des Arts, de l'autre, un fleuve trois sois plus large, communiquant par des avant-bassins avec les deux extrémités des Docks, et traversant dans toute sa longueur une ville de douze cent mille âmes (1), alors nous aurons l'idée d'un seul des établissemens maritimes du port de Londres. Or, il y en a trois du même genre, »



<sup>(1)</sup> Qui s'étendroit jusques bien au-delà de St. Cloud, sur la route de Versailles. (R)

liers a put entreprendre, par une simple souscription; et ving-sept mois n'ont pas même été hécessaires pour accomplir ces prodiges. C'est au 12 juillet 1800 qu'on a commence les excavations, et dès le mois de septembre 1802; les vaisseaux entroient dans le Dock des importations. Ajoutons en surcroît à ce prodige, qu'on l'exécutoit au milieu d'une guerre déclarée à cette même industrie commerciale doit il est le résultat, par l'ennemi le plus puissant et le plus acharné qu'elle alt jamais eu et qu'elle aura probablement jamais.

Après être entré dans toutes les particularités de construction qui sont du plus grand intérêt pour l'ingénieur architecte; l'auteur se croit obligé de se justifier en ces termes. à Je donne ici des détails qui peuvent, au premier abord, sembler minutieux (1); mais, qu'on ne s'y trompé pas, c'est par le soin mis à perfectionner les moindres opérations; que l'on parvient en Angleterre à produire les plus grands résultats; dans le temps le plus court, et par les voies les plus économiques. Cet esprit des améliorations secondaires est celui que je voudrois voir d'abord introduire dans tous nos arsenaux, et dans tous nos établissemens

<sup>(1)</sup> Dans le but de donner tous les détails plus bu moins précieux aux gens de l'art, sans trop grossir le volume et sans rebuter ceux des lecteurs qui ne sont pas ingénieurs et qui ne s'intéressent qu'aux généralités, l'auteur a employé dans l'impression trois sortes de caractères; le plus gros est déstiné au texte courant, intéressant et intélligible pour tout le monde; le second est réservé à tous les détails techniques, qui sont en très-grand nombre, et se rapportent pour la plupart à des dessins très-bien exécutés et sur une grande échelle; enfin, le troisième type est réservé aux notes proprement dites. (R)

d'industrie privée, pour arriver, à l'aide du temps, aux améliorations du premier ordre. »

Mr. D. ne perd pas une occasion de signaler, à mesure qu'il les observe, les inventions ou perfectionnemens dont l'utilité est évidente, et qui pourroient être plus ou moins facilement imitées. En voici un exemple dans le chapitre qui nous occupe:

» On emploie (dit-il) pour le curage des Docks et des avant-bassins une chaîne à draguer, placée sur un bateau, et mue par une machine à vapeur. L'avantage de cet appareil est tel, graces au parti qu'on a tiré des localités, que mille kilogrammes (environ une tonne) de vase, ne coûtent à tirer de l'eau et à faire sortir de l'établissement, que 1 \frac{1}{3} schel. (1 fr. 70 c.) résultat presqu'incroyable, dans un pays où la main d'œuvre est nécessairement très-chère. Mr. D. a le premier fait connoître en France cet heureux usage de la force de la vapeur; une Compagnie s'est formée ensuite pour l'appliquer aux travaux publics.

Dans cette tournée des ports d'Angleterre, que l'auteur commence à celui de Londres, il classe ses observations par bassins, de rivières, dont les embouchures présentent, presque sans exception, des ports qui ont plus ou moins d'importance. Cette division nous semble fort heureuse et naturelle, car une rivière vivifie son bassin sous beaucoup de rapports; elle facilite et multiplie les relations commerciales; elle fournit aux usines, de tout genre, une puissance mécanique très-précieuse; elle procure des moyens d'irrigation; elle fournit à la pêche; enfin elle contribue ordinairement à la salubrité de la contrée. Sa présence est donc la circonstance qui influe principalement sur une surface donnée. Ainsi, à la tête du chapitre qui traite de chaque bassin, on trouve un tableau nominatif des Comtés qu'il renferme, de la surface de chacun, de sa population, tant

absolue ou totale, que relative, c'est-à-dire le nombre d'habitans par myriamètre carré. Les résultats de ces tableaux sont fort curieux et instructifs; nous citerons pour exemple celui du bassin de la Tamise, qui comprend neuf Comtés.

Sa population totale est de 2,089,200 (fort près de trois millions) d'âmes; (celle de la Grande-Bretagne entière est de 14,355,800). La surface du bassin de la Tamise est de 201 myriamètres carrés; celle de la Grande-Bretagne, de 2329 myriamètres carrés; celle de la Grande-Bretagne, de du territoire de l'Angleterre et de l'Ecosse réunies; et, sur ce onzième de la surface, se trouve accumulé le cinquième de la population totale!

L'auteur fait la comparaison suivante de ces élémens dans les deux royaumes voisins.

# Population comparée.

# Superficie comparée.

Du bassin de la Tamise, à toute la Gr. Bretagne.. 1: 11 = Du bassin de la Seine à toute la France.... 1: 9

Population, par myriam. | Bassin de la Tamise. 14834 habit. | Bassin de la Seine.. 7119

»Ainsi (ajoute-t-il) à surfaces égales, la population du bassin de la Tamise est double de celle du bassin de la Seine. Remarquons, qu'en 1750, avant qu'on eût commencé de creuser les canaux de l'Angleterre, la population du bassin de la Tamise n'étoit que la moitié de ce qu'elle est maintenant. Ainsi, nous sommes au point où se trouvoit alors l'Angleterre; et si nous suivons la route qu'elle s'est tracée depuis cette époque, nous arriverons au même terme. »

» C'est la conclusion mathématique à laquelle conduisent tous nos calculs; c'est la conclusion morale où nous amènent toutes les considérations qui reposent sur les vrais principes de la prospérité des nations. »

Les bornes d'un Extrait, ni même de plusieurs, ne nous permettroient pas de suivre pied à pied l'auteur dans sa grande tournée des ports d'Angleterre. Nous nous réduirons à quelques objets, choisis parmi ceux qui nous paroitront de l'intérêt le plus général.

. « Sunderland. A l'embouchure du Wear (côté du nord-est) on trouve Sunderland, sur la rive droite, et Wearmouth sur la rive gauche. Ces villes forment une population totale de vingt quatre mille habitans. Elles sont jointes par un pont de ser d'une seule arche, ayant soixante et douze mètres d'ouverture, et trente de hauteur, depuis le dessous de la clef jusqu'au niveau de la haute marée. Rien n'est plus frappant que la vue de ces deux villes et du pont qui les unit; cette arche majestueuse qui se dessine à jour dans le ciel, et qui permet à des navires d'un assez fort tonnage de passer sous son arc, leurs voiles de hune déployées, tandis que d'énormes chariots sont traînés par des chevaux sur cette voûte, aérienne; un nombre immense de vaisseaux en chargement ou en déchargement vers l'une et l'autre rive; les arrivages du fleuve, si la marée descend; ceux de la mer, si elle monte; des fabriques variées établies au bord de l'eau, ou à mi-côte; des routes à ornières de ser qui conduisent aux embarcadères: enfin, deux villes somptueuses qui couronnent ce magnifique amphithéatre! Un pareil tableau présente le rapprochement le plus extraordinaire entre les beautés agrestes d'une nature fortement accidentée, et les travaix d'une industrie ingénieuse et puissante, »

Parlant de Newcastle « Cette ville (dit l'auteur) si distin-

guée par son industrie, ne l'est pas moins par son amour des sciences. Sa Société littéraire, et des sciences naturelles, publie des Mémoires estimés, et possède une bibliothéque nombreuse et bien choisie. Parmi ses écoles j'en citerai une. Lorsque je suis venu de Shields, j'ai remarqué à l'entrée de Newcastle un édifice bien bâti, sur le fronton duquel on a gravé pour inscription ces belles paroles du Roi Georges III; Je voudrois que parmi mes sujets il n'y eut pas un pauere habitant qui ne sût lire la Bible. Le reste de l'inscription apprend qu'on a fondé une école gratuite en cet endroit pour cétébrer la cinquantième année du règne de Georges III; De George, alors en démence, et ne pouvant plus reconnoître ni solder la flatterie! Quel éloge, à la fois noble et touchant!...»

Arrivé en Ecosse, l'auteur présente à son ordinaire, des considérations sur les populations comparées. En voici le résultat assez curieux. « Pour une même étendue de territoire, les populations de la partie orientale de l'Angleterre, et de l'Ecosse, sont entr'elles comme 61 à 17. La partie la plus fertile de l'Ecosse orientale, qui comprend les bassins de Forth et du Tay, n'égale pas même, en population moyenne, la partie la plus stérile de l'Angleterre orientale; enfin, la contrée la plus pauvre de l'Ecosse est, à surface égale, cinq fois moins peuplée que le Comté de Northumberland, et dix-neuf fois moins que le bassin de la Tamise!» L'auteur explique ces grandes disproportions d'une manière très-spécieuse.

Le bassin du Forth est, pour Edimbourg, ce qu'est celui de la Tamise pour Londres. Mais le Forth est plutôt un golfe étroit, et profond dans les terres, qu'il n'est une rivière (1). Leith est le port d'Edimbourg, qui en est à

<sup>(1)</sup> A l'entrée de ce golphe est un rocher, d'autant plus dan-

quelque distance, bâtie sur trois collines presque parallèles; la nouvelle ville est peut-être la plus belle d'Europe, par sa situation et sa régularité. L'activité des esprits s'est portés dans cette capitale de l'Ecosse vers les paisibles travaux des. sciences, des lettres, et des arts, et elle y a produit des miracles; une soule d'hommes supérieurs ont illustré depuisun siècle la basse Ecosse; la plupart de ces hommes célèbres ont consacré leur génie à l'instruction publique dans l'Université d'Edimbourg, de tous les points des trois Royaumes et même de l'étranger, on y voit arriver une jeunesse nombreuse, qui contribue à la prospérité de cette ville. D'autre part, les connoissances élémentaires répandues dans les classes insérieures ont rendu la masse du peuple trèspropre à persectionner, et les procédés de l'industrie, et les spéculations du commerce, qui demandent une intelligence exercée. De là les vastes progrès des arts utiles, au sein de l'Ecosse; le grand nombre de talens distingués dans la prasique de ces arts et dans l'étude de leur théorie. C'est encore à l'Ecosse que les vrais principes de l'économie politique ont du leurs découvertes et leurs développemens ; enfin, les Ingénieurs les plus habiles, Watt, qui a rendu la machine à vapeur l'un des principaux agens de la production industrielle, les Smeaton, les Rennie, les Telford, les Stewenson et tant d'autres, surent, et sont, des Ingénieurs du premier rang, recommandables par les grands travaux publics qu'ils ant dirigés, et par les persectionnemens qu'ils ont apportés

gereux qu'il n'est visible qu'à mer basse. On y a établi un phare, sur les mêmes principes que le célèbre fanal d'Edystono vis-à vis de Plymouth, mais il en diffère par les feux, qui sont colorés, et mobiles; l'auteur décrit en grand détail cette construction extrêmement ingénieuse et utile. (R)

dans l'exécution de ces travaux; « telles sont, dit l'auteur, les sources de gloire et de richesse de l'Ecosse.»

Nous ne sommes pas arrivés à la moitié de l'intéressant volume de Mr. Dupin; nous voudrions conduire, avec lui, nos lecteurs, au canal Calédonien qui traverse l'Ecosse, et joint la mer d'Allemagne à l'Atlantique; nous aurions à visiter, sous sa conduite, Glasgow, Liverpool, ces villes rapidement croissantes, dans lesquelles le commerce maritime le plus étendu, l'industrie manufacturière la plus développée, se disputent le privilège de multiplier et d'enrichir la population, mais où ces principes d'action ne nuissent pourtant, ni au désir d'acquerlr des connoissances en tout genre, ni à l'exercice le plus noble de la bienfaisance publique et particulière, ni au goût pour les beaux-arts. Mais, les limites ordinaires de nos extraits sont atteintes, il faut quitter la plume; c'est avec un véritable regret.

#### MÉLANGES.

Considérations sur la Gymnastique, et lettre du Capit. Clias, Professeur de cet art en Angleterre, au Prof. Pictet, l'un des Rédacteurs de ce Recueil.

LA gymnastique, cet art auxiliaire, chez les anciens, de celui de la guerre, et des exercices chevaleresques dans le moyen age, a heaucoup perdu de sa célébrité et de son importance sous ces deux rapports depuis l'invention de la poudre à canon, qui a rendu, l'adresse et la force du corps à peu près inutiles à la guerre et dans les combats singuliers. La gymnastique a pourtant conservé un mérite et un intérêt réels, sous le rapport de l'hygiène, et des avantages que l'exercice de cet art procure à la constitution physique de l'homme. Ce mérite n'a point échappé à quelques prosesseurs d'Allemagne, qui l'ont admise depuis peu au nombre des études régulières dans les Universités, non sans avoir encouru le reproche d'un excès de partialité pour elle. Le colonel Amoros l'a mise en vogue à Paris; MM. Fellenberg et Pestalozzi l'ont introduite dans leurs instituts; Mr. Rosenberg en a sormé une école, déjà florissante, à Genève; mais, on doit surtout au capitaine Clias, Belge de naissance, et au Gouvernement de Berne, qui a accueilli et savorisé de tous ses moyens cet habile maître, d'avoir mis en évidence, dans le cours de peu d'années, ce qu'on pouvoit obtenir de succès dans ce genre d'enseignement. Nous avons été plus d'une sois témoins des exercices de sorce et d'adresse qu'il

faisoit faire à un grand nombre d'élèves, de tout âge et de tout état, dans un local très-favorable situé dans le sossé d'enceinte de la ville; et nous y éprouvons, avec le piquant de la surprise, le sentiment prosond de tout ce qu'il y a à gagner pour l'adolescence à un système d'exercices aussi ingénieusement et savamment combiné que l'est celui introduit et persectionné par Mr. Clias.

Il a consigné les principes de son art, et les résultats déjà obtenus en 1819, dans un ouvrage intitulé Gymnastique élémentaire (1) que nous avons sous les yeux. Les considérations générales et historiques par lesquelles le volume commence ont été rédigées par un habile médecin, le D. Baillot; il s'y exprime de la manière suivante.

« Si l'on rapproche (dit-il) quelques - uns des résultats généraux que dejà dans tous les pays, et principalement en Suisse et en Saxe, on a obtenus, non des spéculations d'une vague théorie, mais des succès évidens, constatés, d'une pratique éclairée, infatigable; on demoure pénétré de la conviction que, suffisamment appropriée à nos mœurs, la gymnastique moderne deviendra la source la plus féconde de vigueur et de santé; toutes les passions généreuses, tous les sentimens élevés, une dignité misonnée de son être, l'aversion de toutoce qui est bas, vil, ignoble, de tout ce qui ravale l'homme au niveau de la brute; et parsant l'admiration de l'enthousiasme pour le véritable honneur, la probité, la vertu, une disposition constante à regarder tous les hommes comme nos frères, à s'entraider, à se dévouer pour secourir ses semblables dans le danger; enfin, un ardent amour pour la patrie; tels sont les ger-

<sup>. (1)</sup> A Paris chez Colard, rue Dauphine N.º 32, 1 vol. in-8.º avec douze planches gravées au trait.

mes moraux qu'une éducation qu'on a accusée d'être purement physique, inculque profondément dans les cœurs, avant même que son utilité spéciale dans les études militaires et dans la carrière de la marine se soit faite apprécier.»

Cette presace est suivie d'un rapport sort étendu sait sur l'ouvrage, à la Société de médecine de Paris, par sept Commissaires pris dans son sein. Ce rapport est à tous égards' favorable, et particulièrement sous le point de vue de l'hygiène et de la thérapeutique. Les auteurs rangent sous trois grandes divisions les désordres de la constitution humaine auxquels la gymnastique procure un remède plus ou moins efficace; ce sont ceux des extrémités inférieures; ceux des supérieures; et les dérangemens qui affectent les troncs principaux des appareils d'organes. L'ouvrage expose une série de deux cent sept exercices, dont aucun n'appartient à la classe ordinaire des jeux. Ils ont tous, pour but direct, de déployer et d'accroître la souplesse de toutes les articulations et de favoriser le développement de la force musculaire, résultat qu'ils procurent à un degré très-remarquable; de redresser le corps, de donner de la grâce à ses positions dans l'équilibre, et à ses mouvemens dans l'action; enfin, d'apprendre à éviter, ou (dans la nécessité) à braver, les dangers; à franchir les obstacles; et, dans l'occasion, à rendre d'éminens services à ses semblables.

» Saisissons avec activité cette ressource qui nous est offerte (disent les commissaires en terminant leur rapport;) replaçens dans le domaine de la médecine une branche de la science médicale que les anciens avoient crée, et que le temps et les circonstances avoient fait oublier. Mettons à profit les gymnases que le zèle a fondés, en appelant de tous nos vœux, en provoquant de tous nos efforts la création de ceux que les besoins de l'humanité réclament » (Signé) Bally D. M. Rapporteur.

Après avoir amené son établissement de Berne à un terme où sa présence ne lui étoit plus nécessaire, Mr. Clias, désirant déployer ses moyens sur un théâtre plus assorti à leur utilité, se transporta à Londres, il y a deux ans, pour essayer d'y acclimater la gymnastique. Les deux pières suivantes pourront faire juger jusqu'à quel point il y a réussi. L'une est la traduction d'un article que nous trouvons dans un journal anglais (Le Morning post) à la date du 27 mai; l'autre est une lettre que Mr. Clias nous a adressée de Londres le 25 avril. Voici l'article du Journal.

» On pense généralement, et ce n'est peut-être pas sans raison, que l'éducation physique est plus soignée en Angleterre que partout ailleurs; mais malgré la préférence et quelquefois la passion du peuple anglais pour certains jeux plus ou moins gymnastiques, et pour les exercices mâles, l'éducation physique, qui devroit être considérée comme la base fondamentale de l'éducation en général, avoit fait très-peu de progrès en Angleterre jusques à l'an 1822. »

» Dans nos grands établissemens, et dans nos écoles particulières, les élèves sont communément livrés à leurs seules ressources peudant les heures de récréation; d'où il suit naturellement que les exercices qui résultent de leurs jeux ont lieu irrégulièrement et sans principes. Ceux des jeunes gens dont le tempérament est phlegmatique et qui sont naturellement paresseux, ne se donnent que très-peu de mouvement, tandis que d'autres, entraînés par leur vivacité jusqu'au delà de leurs forces, s'en donnent beaucoup trop. Il étoit fort à désirer qu'un bienfaiteur de ce pays s'occupât à introduire dans nos écoles des exercices réguliers et systématiques, en ménageant toutefois la dose de fiberté qui est de droit naturel pour la jeunesse dans ses récréations. Nous pensons que le Capit. Clias a rendu service à la nation en introduisant son système d'exercices gymnas-

tiques, dejà adoptes dans plusieurs des grands établissemens militaires du Royaume, et qui prend faveur dans les écoles civiles et dans plusieurs pensionnats nombreux.'»

» Nous avons eu, il y a peu de jours, une occasion de juger des grands avantages que procurent à un nombre considérable d'enfant les exercices réguliers et systématiques que leur enseigne le Professeur de Berne.»

» Nous avons aussi visité l'Asyle Royal pour les enfant des marins, à Greenwich, pendant la leçon de gymnastique; et nous avons vu là pour la première sois, la méthode en question appliquée sur une grande échelle à l'instruction élémentaire des jeunes matelots; nous avons admire la grande varieté d'exercices qu'on leur enseigne; et leur application directe et immédiate aux cas difficiles qui peutent se présenter dans le cours de leur vies Plusieurs officiers supérieurs de la matine qui étoient présens remarquèrent, qu'au moyen de cette éducation les ensans clevés dans l'Asyle seroient déjà matelots avant d'être entrés sur un navire et d'avoir vu la mer. »

» Quelques officiers d'artillerie, de la garnison de Wool-wich, qui étolent présens, affirmèrent qu'ils considéroient ces exercices comme éminemment utiles dans un département de l'armée qui exigeoit plus que tout autre, chez les militaires, de la force, de l'activité, et de la présence d'esprit. D'après le vœu du général Wellington, grand-maître de l'artillerie, le Capit Clias est actuellement appèté à donner aux cadets de l'école de Woolwich des leçons régulières de gymnastique. Il sera incessamment appelé à en donner aussi dans la grande école à Charter-house.»

» Il est facile de comprendre a priori que chacun des organes du système musculaire pour acquérir et conserver les forces dont il est susceptible, a besoin d'un exercice propre et spécial. Mais indépendamment de ce principe évident en théorie, nous, et un nombre considérable de curieux , ayons été témoins de faits qui prouvent sans replique l'utilité réelle et pratique de ces exercices. Plusieurs Recueils periodiques estimés ont signalé au public les avantages qu'il pouvoit en retiter. Nous citerons en particulier le London medical and physical Journal (fevrier et mars) dans lequel les médecins et les chirurgiens donnent, comme à l'envi, leur approbation entière aux procédés de Mr. Clias, comme étant de nature à accroître les forces et améliorer la constitution physique des individus; et propres à diminuer le nombre et la gravité des difformités corporelles, qui pour la plupart proviennent de débilité. Ces praticiens ont recu des chess des grands établissemens de Chelsea et de Greenwich cette importante remarque, savoir, que les enfans qui y sont élevés et qu'on y a exercés à la gymnastique, onf non-seulement gagné en force, en élégance de formes, en maintien, et en activité; mais que leur croissance s'est accélérée dans un degré extraordinaire; et que, dans les deux derniers hivers, époque de laquelle date l'introduction des exercices réguliers dans ces deux établissemens, les enfans ont été preservés, par leur influence, des rhumes et des engelures. .

LETTRE DU CAPIT. CLIAS AU PROF. PICTET, sur les progrès actuels de la gymnastique en Angleterre.

Grosvenor-row Chelsee, 25 avril 1824.

MR.

L'intenèr que vous prenez aux progtès de la gymnastique m'engage à ajouter aux détails que j'eus l'honneur de vous

communiquer l'année dernière, quelques informations nouvelles qui vous seront agréables. Les progrès que j'ai obtenus de ma méthode d'enseignement ont de quoi surprendre; et l'introduction de cet art utile, dans l'éducation de la jeunesse, me paroît assurée. Je suis maintenant attaché à plusieurs grandes écoles. Dans celle militaire de Chelsea, j'ai 1200 élèves; dans l'école marine de Greenwich j'ai 800 garçons, plus 200 jeunes filles de marins, pour lesquels j'ai imaginé des exercices également décens et favorables à leur santé. Je suis aussi attaché à l'école royale militaire de Sandhurst où j'enseigne 280 élèves, tous appartenant à l'armée de terre; enfin dans l'Académie Royale de Woolwich, destinée au génie et à l'artillerie, j'en ai 80. Dans le but de propager plus rapidement ce genre d'instruction et ma méthode, on envoye dans tous ces établissemens, pendant les heures des exercices, des sous-officiers des différens régimens, pour y recevoir une instruction normale.

Les chess militaires des deux grandes écoles, de Chelsea et de Greenwich, ont sait mention dans leur Rapport annuel qui a été publié, d'une observation intéressante; savoir que depuis que les ensans qui appartiennent à ces deux établissemens ont été soumis aux exercices réguliers de la gymnastique, non-seulement ils deviennent sorts et adroits, mais qu'ils grandissent et se développent d'une manière surprenante. Les médecins attuchés à ces grandes écoles, ont constaté les mêmes résultats, et ils ont remarqué en outre, que les ensans entretenus dans ces exercices pendant ces deux derniers hivers, n'ont eu ni rhumes ni engelures.

On avoit sait antérieurement les mêmes remarques dans l'établissement de Mr. de Fellemberg à Hosswil, et dans la maison des orphelins à Berne pendant le cours de mon enseignement; mais ces résultats, obtenus sur une petite échelle et dans un pays peu visité, n'ont pu acquérir la publicité qu'ils auroient pout-être mérités.

Les Anglais ont le bon esprit d'être constamment comme à l'affut de tout ce qui présente un côté utile; il faut peu s'étonner de leurs progrès dans la civilisation.

Le célèbre voyageur au nord, le Capit. Parry ayant entendu parler de ma méthode, jugea qu'elle pourroit lui procurer quelqu'avantage dans l'expédition à laquelle il se prépare. Il s'est rendu récemment à l'école de marine pendant que j'y donnois ma leçon, et il m'a invité à lui indiquer tous ceux de mes exercices qui seroient susceptibles d'être exécutés dans les entre-ponts de son navire pendant les longs et terribles hivers qu'il va encore braver dans les mers polaires. Je dois me rendre après-demain à bord de l'Hecla et du Griper pour faire exécuter, dans les entre-ponts de ces navires, les dispositions mécaniques nécessaires à ceux de mes exercices qu'on peut pratiquer dans un navire.

Quel pays que l'Angleterre pour la propagation d'une découverte utile! ici plus que nulle part ailleurs, les bonnes institutions sont toujours patronisées par les premiers personnages du royaume; et on peut affirmer que si une entreprise quelconque présente une perspective très-probable d'utilité, ce patronage lui donne l'existence. L'auguste Souverain donne l'exemple de ce noble dévouement; il veut le bien de tout son cœur; il a su s'entourer d'hommes distingués par leurs lumières, leur patriotisme et leur bonne foi; et il peut, sans hésiter, accorder protection et encouragement aux individus qui lui sont recommandés par ses ministres. De plus, les personnages constitués en dignité sont d'un abord très-facile, et ils traitent plus en ami qu'en protégé tout individu qui apporte des connoissances utiles et des intentions loyales.

C'est ainsi, que le Duc de Wellington me procure le plaisir de passer mes vacances dans sa belle terre. En y chassant au renard avec ses fils, chacun a été à portée Sc. et Arts. Nouv. série. Vol. 26. N.º 3. Juillet 1824. Q

de juger combien l'art gymnastique procuroit de force et d'adresse dans cet exercice, qui, il faut en convenir, est un véritable casse-col pour la plupart de ceux qui s'y exposent sans y avoir été préparés par un cours complet do gymnastique, art dont celui de l'équitation fait partie essentielle.

J'ajouterai qu'à Londres, ainsi qu'à Paris et Berlin, la gymnastique compte parmi ses patrons les plus zélés, tous les médecins et les chirurgiens qui ont quelque célébrité. Si la connoissance de ces résultats parvient aux dignes magistrats du Canton de Berne, ils se rappelleront sans doute avec satisfaction, (et c'est un hommage que je leur dois) que c'est à leurs nobles dispositions à encourager toutes les institutions qui ont l'utilité publique pour objet, que j'ai dû ces premiers succès qui ont contribué à faire prendre à la gymnastique son essor, et son véritable rang dans l'éducation de la jeunesse de toutes les classes.

Je suis, etc.

P. H. CLIAS

P. S. On vient de m'informer que mes exercices seront incessamment introduits dans la grande école nationale de Charter-house, une des plus considérables de la capitale.

Faites au Nou-dessus du niveau de la Mer: toire de PARIS.

|                                                                                                 |                                               |                            | ILLET 1824.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jours du Mois.                                                                                  | Phases de la Lune.                            | rédu<br>Lev.               | OBSERVATIONS DIVERSES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18 | C                                             | 27,                        | La température du mois a rétabli les vignes : les raisins sont aussi avancés qu'ils le sont d'ordinaire à la fin de Juillet. La moisson est assez belle, mais il r'y a pas beaucoup de paille. Les setondes coupes de trèfie, et les regains ont en souffrances. Un vent du nordest très-violent, et qui à duré trois ours, a beaucoup nui à la végétation. |
| 2:<br>2:<br>2:<br>2:<br>2:<br>2:<br>2:<br>2:<br>2:<br>3:<br>3:                                  | 3 4 6 7 7 8 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 | 26<br>27<br>26<br>26<br>26 | Cempérature d'un Puits de 34 pieds 31 juillet + 10, 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# **TÉOROLOGIQUES**

la Mer; aux mêmes heures que celles qu'on fait au Jenkys.

### JUIN 1824.

ETAT DU CIBL.

OBSERVATIONS DIVERSES.

aeige, brou. iol. nua. brou. brou. neige. prouil. couv. iol. nua., id. prou. sol. nua. serein sol. nua. iol, nua, neige. ier. sol. nua. ol. nua. couv. bron, couv. brou. id. brou., serein. ser. sol. nua. bron. neige. brou. neige. sol. nua. id. sol, nua, id. brou. sol. nua. sol, nua, brou. brou., neige neige sol. nua. sol. nua. brou. neige id. neige. sol. nua. serein id. ser. sol. nua. sol. nua. id. brou. id.

#### AVIS.

MM. les Chanoines du Grand St. Bernard insol. nua. brou. formés que de faux quêteurs se présentent trop souvent en leur nom dans les principales villes de l'Europe, désirent que nous réitérions ici, l'avis neige. sol. nua. que nous avons déjà donné, c'est qu'ils ne quétent qu'en Suisse.

La souscription pour les réparations de l'hospice a un but spécial et se continue chez les banquiers que nous avons indiqués. La quête qui s'est faite cette année à Turin en leur nom, avoit

le même but.

Google

#### ASTRONOMIE.

COUP-D'ŒIL SUR L'ÉTAT ACTUEL DE L'ASTRONOMIE-PRATIQUE EN FRANCE ET EN ANGLETERRE, par le Prof. A. GAUTIER. Quatrième article, relatif aux. Observatoires et aux Institutions astronomiques d'Ecosse.

(Voyez page 161 de ce vol.)

Avant de parler des Observatoires particuliers que j'ai vus en Angleterre et de terminer ainsi la première partie de cette Notice, je dois rapidement passer en revue les Observatoires publics d'Ecosse que j'ai visités ou dont j'ai pu avoir connoissance.

Les rapports de Contrée, d'éducation, d'institutions religieuses, de mœurs et de caractère qui existent entre les habitans de la Suisse protestante et de l'Ecosse, donnent pour nous à tout ce qui regarde ce dernier pays, un intérêt particulier. Si donc l'hommage qu'on doit à la vérité m'oblige à parler avec franchise de ce qui peut encore y manquer sous le rapport astronomique, je tâcherai, en le faisant, de ne pas laisser prendre le change sur mes intentions, non plus que sur l'attachement et la reconnoissance que l'accueil obligeant que j'ai reçu dans cette terre hospitalière devront toujours m'inspirer.

Le projet d'établir un Observatoire à Edimbourg sut Sc. et Arts. Nouv. série. Vol. 26. N.º 4. Août 1824. R

formé dès l'année 1736 (1). Mais les troubles qu'occasionna l'execution du capitaine Porteus par la populace, empêchèrent l'accomplissement de ce dessein. Il fut repris en 1741, où le comte Morton donna pour cet objet une somme de 100 liv. sterl. dont la gestion fut confiée au celèbre Maclaurin, ainsi qu'au Principal et à quelques-uns des Prosesseurs de l'Université. Maclaurin lui - même y ajouta le produit d'un cours de philosophie expérimentale. La mort de ce géomètre distingué, survenue en 1746, suspendit pour la seconde fois l'exécution du projet. Short, célèbre par les télescopes à réflexion qu'il construisit ainsi que son frère, essaya de faire commencer le bâtiment. Mais sa mort en 1768, vint encore en arrêter les progrès. C'est vers le même temps que le médecin James Lind sit quelques observations astronomiques dans la terre de Hawkhill, située à un mille et demi au Nord-Est d'Edimbourg et appartenant à Lord Alemoor, amateur d'astronomie, qui y avoit fait construire un petit Observatoire, muni d'un toit mobile du genre de ceux de Smeaton. Les observations qui y furent saites du passage de Venus sur le disque du soleil de 1769 et d'une éclipse de Lune se trouvent consignées dans le vol. 50 des Trans. Phil.

La somme consacrée à l'érection d'un Observatoire à Edimbourg, montant, avec les intérêts, à 400 liv. sterl. en 1776, un plan fut présenté par l'architecte Craig, et la première pierre du bâtiment fut posée par Mr. Stodart, Lord Prevost d'Edimbourg. Un autre architecte célèbre, Robert Adam, conçut le projet de donner à l'ensemble l'apparence d'une fortification; la situation du bâtiment sur le sommet de la colline de Calton (Calton – Hill) se prêtant

<sup>(1)</sup> Stark's Picture of Edinburgh, 1821, p. 201.

beaucoup à cette idée. En conséquence, on traça une ligne sur laquelle devoit être construit un mur d'enceinte,
muni d'arcs-houtans, d'embrasures et de tours gothiques à
ses angles. Mais l'exécution partielle de ce dessein suffit
pour épuiser complètement les fonds qui y étoient destinés
et, comme le dit Mr. Charles Dupin dans son intéressante
description des principales villes d'Ecosse (1): « La forteresse
» astronomique, loin d'être armée en instrumens d'optique,
» put à peine être mise en état de défense contre les assauts
» de l'atmosphère ».

Cependant on érigea en 1786, au rapport de Lalande. une chaire d'astronomie qui fut donnée au Dr. Robert Blair. Celui-ci acheta la maison du célèbre baron écossais Napier ou Neper, inventeur des logarithmes (dont le tombeau se trouve dans la cathédrale d'Edimbourg ). Il y existoit une tour très-solide où Mr. Blair se proposoit d'établir un Observatoire: mais il ne paroft pas qu'il ait exécuté ce projet. Le professeur de philosophie naturelle John Robison observa dans ce temps-là, avec un équatorial, quelques oppositions de la nouvelle planète d'Herschel Les magistrats d'Edimbourg firent achever, en 1792, le petit bâtiment de Calton-Hill, mais dans un style très-insérieur à ce que méritoit un tel établissement, et sans le munir d'instrumens. Ce n'est donc que depuis l'organisation récente d'une Institution astronomique particulière, établie par souscription à Edimbourg, que cette Ville et Université célèbre a commencé à posséder un Observatoire digne de ce nom (2).

<sup>(1)</sup> Foyages dans la Grande - Bretugne sous le rapport des Services publics, etc. t. 6. Paris 1824s

<sup>(2)</sup> L'Université d'Edimbourg, foudée vers la fin du 16.º

Cette association sut d'abord provoquée par une adresse circulaire très-bien saite, attribuée au célèbre prosesseur Play-sair; et sa sondation définitive eut lieu le 30 mai 1812. Son objet est d'établir 1.º un Observatoire scientisque, muni de tous les instrumens requis pour les observations astrono-

siècle, sous les règnes de Marie Stuart et de Jacques VI, ne possède point de dotation proprement dite, et n'est pas soumise au même régime que celles d'Oxford, Cambridge et Dublin Elle se compose de professeurs dans les quatre facultés de littérature et de philosophie, ou des arts, de médecine, de droit et de théologie. Il y en a dix dans chacune des deux premières (non comprise une chaire de chirurgie-militaire qui n'est pas remplie maintenant) et trois dans les deux autres, ayant à leur tête quelques officiers de l'Université, et un Principal. Dixsept de ces chaires sont, ainsi que la place de Principal, à la nomination du Conseil de la Ville, neuf à celle de la couronne; et la chaire d'agriculture, fondée en 1790 par Mr. W. Pulteney Johnstone, dépend de sir F. G. Johnstone. Les étudians, après s'être fait enregistrer, sont libres, en général, de suivre les cours du collége de l'Université qui leur conviennent, en payant pour chacun au professeur qui le donne, un droit d'entrée de 3 à 4 guinées; et ils ont aussi à leur portée un grand nombre de cours particuliers. Ils ne sont astreints d'ailleurs à aucun costume, serment, souscription d'articles de religion ni examen, et ne logent ni ne mangent en commun. Mais ceux qui veulent prendre le degré de maître-ès-arts doivent, après avoir fait un cours régulier d'études dans une Université, pendant 4 sessions (d'au moins six mois de suite chacune), être examinés par chaque membre de la faculté des arts; et il y a des règlemens analogues pour les autres facultés. Le nombre total des matriculations, ou inscriptions d'étudians, est annuellement d'environ 2000. (Voyez Bower's Edinburgh Student's Guide, 1822.) miques les plus délicates; 2.º un Observatoire populaire, fourni des instrumens d'un usage facile et général, ainsi que de globes, de cartes, d'atlas et de livres adaptés aux progrès de la géographie et de la navigation; 3.º un cabinet de physique, muni d'un appareil complet d'instrumens météorologiques, ainsi que des autres objets estimés utiles à l'avancement de la physique.

Les magistrats de la ville ont accordé à l'association le terrain et le bâtiment sur Calton - Hill déjà destinés à un Observatoire, à condition qu'ils ne sussent employés à aucun autre objet; et ils lui ont accordé les privilèges d'une corporation. Les actions de l'institution sont de 25 guinées, et chacune donne à celui qui la possède un droit d'entrée pour lui et pour un ami. Il y a aussi des souscripteurs annuels qui ne jouissent que d'une admission personnelle. L'administration est confiée à un conseil qui se compose d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier, d'un secrétaire, d'un observateur et de dix-huit directeurs, dont six sortent annuellement à tour de rôle.

On a établi dans l'étage supérieur de l'ancien bâtiment une belle chambre obscure qui en forme encore aujourd'hui le principal attrait pour les visiteurs. Du sommet du pavillon, les objets extérieurs sont réfléchis, comme à Greenwich, dans le milieu de la chambre, sur un plan horizontal, par le moyen d'un miroir încliné à 45°; et en faisant tourner peu à peu ce miroir autour d'un axe vertical, on jouit successivement de la vue de tous les points de l'horizon. Les magistrats d'Edimbourg ayant déposé dans les appartement de l'institution un petit instrument des passages qu'ils avoient obtenu de Troughton pour régler les horloges de la ville, on a érigé une pièce en 1814 pour l'y établir ainsi qu'une pendule astronomique.

Le nouvel Observatoire est placé un peu à l'est du premier, sur la même, colline, qui est située, à l'extrémité d'Edimbourg du côté du levant, à la latitude d'environ 55° 57' 20" et est élevée de 34 toises au-dessus de la ville et de 55 au-dessus de la mer. Il a été fondé le 25 avril 1818 par sir Georges Mackenzie, Vice-président de l'institution, en l'absence du Prof. Playfair, président. On a déposé dans la pierre de fondation des exemplaires des journaux et de l'almanach d'Edimbourg, minsi que quelques pièces de monnoie du pays et une plaque de platine, sur l'une des faces de laquelle sont gravés les noms des membres, et sur l'autre l'inscription latine suivante.

Speculæ

Ad siderum cursus aliaque ceeléstia contemplanda
Sumptibus suis extruendæ

Primum lapidem ponendum curarunt
Institutionis astronomicæ Edinensis sodales;
VII Cal. maj. Æræ Christianæ ann. MDCCCXVIII,
Georgio tertio. Ann. LVIII regnante,

Period, Julian, IOOCDXXXI

Gulielmo Henriso Playfair architecto;

Ne diutius

Urbi clarissimoe

Scientiam omnium pulcherrimam atque amplissimam Excolendum facultas deesset.

C'est vers le milieu du mois de juin 1823 que j'ai visité cet élégant édifice, terminé depuis peu. J'ai eu l'honneur d'y être conduit par Mr. William Wallace, Prof. de mathématiques dans l'Université, et auteur de plusieurs savans Mémoires et ouvrages de géométrie, à la bonté duquel j'ai eu plus d'une obligation de ce genre pendant mon séjour à Edimbourg.

Je ne crois pas pouvoir donner une meilleure idée de

l'admirable vue dont on jouit depuis cet Observatoire de Calton-Hill, qu'en rapportant la description qu'en trace Mr. le Prof. Louis Necker dans son Voyage en Ecosse et aux îles Hébrides, publié à Genève en 1821, qui renserme aussi d'intéressans détails sur les nombreux établissemens scientifiques et litteraires de la capitale de l'Ecosse. « Edimbourg. » dit-il, se présente à l'ouest sous le point de vue le plus » pittoresque. Tandis que sur la droite du spectateur la helle » rue du Prince s'étend presque à perte de vue, à sa gauche » s'élèvent les bâtimens irréguliers de la vieille ville, qui for-» ment un contraste frappant avec l'élégante régularité de la » nouvelle. Le vallon stérile qui les sépare se présente en » plein à la vue, avec son beau pont couvert de voitures et » de gens à pied; plus loin on distingue la jetée en terre qui » forme aussi la communication d'une ville à l'autre; enfin » le rocher à pic, couronné par le château fort, termine de » ce côté-là cette étonnante perspective. Au midi, on a sous » ses pieds le palais d'Holyrood, au-dessus duquel s'élèvent » les escarpemens de Salisbury-Craigs et la sommité conique » d'Arthur-Seat. A l'est et au nord s'offre un spectacle d'un » tout autre genre : c'est le golfe d'Edimbourg dans toute » son étendue, large dans le lointain et se confondant avec » la pleine mer qui borde l'horizon, puis se rétrécissant in-» sensiblement jusqu'à ne plus paroître qu'une grande rivière. » Des rivages, ici plats, là escarpés et montueux, bordent » cette vaste étendue d'eau et sont couverts de tous côtés » de villes et de villages sans nombre, parmi lesquels plu-» sieurs sont des ports de mer. Le plus considérable et le » plus rapproché de ces ports est celui de Leith. L'île d'Inch-» Keith, avec son fanal élevé, semble là pour protéger la .» rade des vents d'est et pour garder les vaisseaux dans » leurs voyages nocturnes. L'île de May à l'entrée du Firth, » celles d'Inch-Colm et d'Inch-Garvey, situées an milieu du n golfe, interrompent agréablement l'aspect trop monotone de n l'immense plaine liquide.

Le hatiment de l'Observatoire a été construit sur le modèle d'un temple de Minerve à Athènes, et d'après les plans de l'architecte W. H. Playfair. C'est un rectangle de soixantedeux pieds de long, sur chacune des faces duquel se projette en avant un fronton de vingt-huit pieds, supporté par six colonnes d'ordre dorique et correspondant à l'un des quatre points cardinaux, de manière à donner à l'ensemble de l'édifice la forme d'une croix, dont la plus longue branche est dirigée de l'est à l'ouest. Au centre s'élève un dôme, de treize pieds de diamètre, sous lequel est un pilier conique en forte maconnerie, de six pieds de diamètre à sa base et de dix-neuf pieds de haut, destiné à supporter un cercle vertical et azymutal. A l'est sont des piliers pour une lunette, méridienne et une pendule, à l'ouest un massif destiné à un cercle mural et un pilier pour une seconde pendule. Le tout est construit en belle pierre de grès, à grain brillant, et sondé sur le roc de porphyre, de sormation trappéenne ou basaltique, dont se compose la plus grande partie de la colline, de manière à ce que les massifs sur lesquels doivent reposer les instrumens soient tout-à-fait indépendans des murs qui soutiennent le bâtiment,

Sous la colonnade du midi se trouvent une porte d'entrée assez étroite, au centre, et deux croisées. En dehors, de chaque côté, sont les deux coupures des instrumens méridiens. A l'entrée, se trouvent, d'un côté un petit cabinet, et de l'autre un escalier par lequel on monte dans la tourelle, munie d'un toit tournant revêtu en cuivre. La salle principale des instrumens au rez-de-chaussée, placée au centre de l'édifice, ornée de colonnes et traversée par le pifier de la tourelle, a environ vingt pieds de haut. Elle est éclairée par des fenêtres, situées à droite et à gauche sous les cosonnades de l'est et de l'ouest. Les trappes des coupures sont de plusieurs pièces à coulisse comme celles de l'Observatoire de Cambridge. Au nord, se trouve un assez grand cabinet à cheminee pour l'observateur. Mais on ne voit pas de place actuellement disposée pour un secteur zenital et pour un équatorial, non plus que pour le logement d'un astronome; et il n'y a pas non plus de plate-forme construite pour établir les lunettes destinées à observer les occultations. Bu reste, cet Observatoire, avec ses petites dimensions, est peut-être l'un de ceux dont la position extérieure et la disposition intérieure sont les plus avantageuses, dont le style d'architecture est le plus pur et l'exécution la plus soignée. Sa fondation sur le roc le rend plus susceptible de trèspetits ébranlemens que celle sur gravier de l'Observatoire de Cambridge, ainsi qu'on l'a constaté à l'aide d'un niveau de mercure, mais elle a cependant la solidité nécessaire. Le climat d'Edimbourg, moins brumeux et humide que celui de Londres, doit être assez favorable aux observations; et quoique cette ville soit plus septentrionale que Moscou, sa température moyenne annuelle est la même que celle de Zurich, ou d'environ 7º de Réaumur. On y voit souvent en hiver de superbes aurores boréales. En été, les jours sont d'une longueur remarquable, et j'ai lû facilement dans les rues à onze heures du soir. Les longues nuits d'hiver peuvent aussi avoir des avantages pour les astronomes. On pourroit donc féliciter Edimbourg de son Observatoire actuel et en attendre des travaux utiles s'il étoit déjà muni d'instrumens.

Il est évident que l'intention de ses fondateurs étoit de l'en pourvoir immédiatement; et il ne reste plus pour ainsi dire qu'à les poser sur leurs piliers. Il paroît même qu'un cercle mural de cinq pieds de diamètre et une lunette méridienne de dix pieds et demi, dont le prix étoit évalué à mille guinées, ont été commandes à Troughton à-peu-près au moment où l'Observatoire a été commencé. Mais ce célèbre artiste ayant tardé à les mettre en œuvre: dans l'intervalle, les dépenses du bâtiment ont absorbé tous les fonds, ainsi que cela n'arrive que trop souvent; et cet Observatoire, si élégant et si bien fini, étoit encore entièrement vide au moment où je l'ai visité. Le pavillon adjacent étoit seul garni des petits instrumens dont j'ai parlé plus haut et à l'aide desquels Mr. James Jardine, Ingénieur fort instruit, faisoit quelques observations. On parloit même d'ériger sur Calton-Hill, près de la haute tour de style gothique élevée en l'honneur de Nelson, et de l'Observatoire, une espèce de monument national dont la construction pourroit nuire à celui-ci en bornant son horizon à l'est. On a peine à comprendre une telle suspension à l'époque actuelle, dans une ville où l'instruction et la culture de l'esprit sont peut-être proportionnellement plus répandues que dans toute autre. La perte de l'aimable et savant Professeur qui avoit eu une grande part à la fondation de l'Observatoire a eu probablement une sacheuse influence sur sa mise en activité (1). Mais il existe trop de lumières à Edimbourg pour qu'on n'y sente pas promptement, ce me semble, que s'il étoit fâcheux pour

<sup>(</sup>i) Mr. Playfair est mort le 20 juillet 1819; et sa tombe se trouve au pied de Calton-Hill, près du monument érigé à l'historien Hume. On lui doit, entr'autres travaux qui ont rapport à l'astronomie, des recherches sur l'Astronomie Indienne, sur la figure et la densité de la terre et sur les solides de la plus grande attraction; des élémens de philosophie naturelle, une aualyse de la Mecanique céleste de Mr. de Laplace publiée en 1808 dans l'Edinburgh Review et plusieurs articles importans dans l'Encyclopédie d'Edimbourg.

une ville aussi illustre sous le rapport littéraire qu'il se fût écoulé un long espace de temps avant qu'elle possédât un Observatoire, il seroit réellement peu honorable pour elle de ne pas compléter et rendre utile celui qui a été élevé dans son sein d'une manière si libérale, ou de ne pas le remplacer avantageusement et le plus tôt possible.

Il existe deux Observatoires à Glasgow. Le premier, trèspetit et dejà assez ancien, s'appelle Observatoire de Macsarlane, probablement du nom de son sondateur, ou Observatoire du Collège, parce qu'il est placé dans le jardin de l'antique collège ou bâtiment de l'Université de Glasgow, non loin de l'élégante rotonde du musée fondé en 1804 aux frais du Dr. W. Hunter. Il est sous la direction d'un Prosesseur d'astronomie-pratique dont la chaite sut occupée de 1769 à 1786 par le Dr. Alexandre Wilson, connu principalement par ses observations sur les taches du soleil qui lui valurent un prix de l'Académie de Copenhague. Ayant observé, avec un bon télescope grégorien de 26 pouces, grossissant 112 sois, plusieurs taches qui, en approchant à une minute du bord du soleil, perdoient leur nébulosité dans la partie tournée du côté du centre de cet astre, il en conclut que les taches sont des cavités ou excavations dans le corps ou la matière lumineuse du soleil. Il chercha même à déterminer leur profondeur d'après la largeur et l'inclinaison de leur bord, et évalua celle du noyau dans l'une d'elles à un demi-diamètre de la Terre (voyez Trans. Phil. vol. 64). Lalande, qui penchoit plutôt à croire que les taches sont des points ou sommités, tenant au corps du soleil, qui s'élèvent au-dessus de sa surface, fit, dans les Mémoires de l'Académie des sciences de Paris de 1776, quelques objections à la théorie de Wilson; et celui-ci y répondit dans les Trans. Phil. de 1783. Il évaluoit la latitude de son Observatoire à 55° 51' 32" et observa le passage de Vénus de

1769 avec les Drs. Williamson, Reid, Irvine et son fils Patrick Wilson. Celui-ci lui succéda dans sa chaire d'astronomie et a publié quelques Mémoires de physique. L'Observatoire a été confié ensuite aux soins du Prof. James Cooper. Il s'y trouve entr'autres, dit-on, un télescope d'Herschel de dix pieds de long et de dix pouces de diamètre. Mais sa position peu élevée et au milieu d'une grande ville n'est pas favorable pour son objet.

Le second Observatoire de Glasgow ne date que de l'année 1818, où il a été élevé aux frais d'une Société, formée dès 1808 pour l'avancement de l'astronomie et érigée ensuite en corporation (1). Il a été bâti dans le style égyptien, d'après les dessins de Mr. Webster de Londres, et divisé en trois compartimens. Le centre forme l'Observatoire scientifique, surmonté d'une coupole tournante; la partie orientale est l'Observatoire populaire; l'occidentale est destinée à l'observateur et à d'autres objets. La situation en est très-belle. Il est placé dans la ville, mais à un mille au nord-ouest de son centre et sur une colline (Garnet-Hill) d'où l'on domine Glasgow et la belle rivière Clyde. Celle-ci est couverte d'un grand nombre de bâtimens marchands et de bateaux à vapeur qui la descendent pour conduire, à heures réglées, des voyageurs dans presque tous les ports voisins des trois royaumes, ainsi qu'à la Chaussée des Géans, à la grotte de Fingal, au canal Calédonien, aux lacs et aux agrestes régions de la Haute-Ecosse. L'Observatoire a été muni de beaux instrumens, dont les principaux étoient un télescope d'Herschel de 14 pieds, réputé, je crois, l'un des meilleurs de ce célèbre astronome et un cercle vertical de Troughton de 30 pouces de diamètre, appelé Westbury-

<sup>(1)</sup> Glasgow delineated, 1821, pp. 31 et 61.

circle, parce que c'est à Westbury, dans le Sommersetshire, que Mr. Pond fit avec cet instrument les observations qui le conduisirent, comme nous l'avons déjà dit, à démontrer la petite flexion qui s'étoit opérée avec le temps dans le quart de cercle mural de Greenwich. Il possedoit encore en 1823, un chronomètre d'Arnold, une pendule de Hardy, un télescope de six pieds, de Gilbert; une lunette achromatique de trois pieds et demi, de Troughton, un instrument des passages portatif, des sextans de quatre et dix pouces divisés sur or et platine et un théodolite de dix pouçes divisé sur argent et donnant 10", par le même artiste, une chambreobscure de Harts construite sur une grande échelle, un beaumicroscope solaire de Dollond, deux globes de vingt-un pouces, de Cary, un globe lunaire, des cartes célestes, de bons instrumens météorologiques et plusieurs traités et collections de tables et d'observations astronomiques. Les souscripteurs habitant la ville ou les environs à la distance de six milles avoient le droit d'y introduire leur famille. On avoit nommé pour directeur et surintendant de l'Observatoire le Dr. Ure, savant connu per plusieurs ouvrages, maintenant prosesseur de chimie et de philosophie naturelle dans l'institution d'Anderson (1).

Mais s'il est éminemment intéressant de voir un établissement de ce genre arriver si promptement par des contribu-

<sup>(1)</sup> Cette institution a été fondée en 1795 par le Prof. Anderson de Glasgow, en faveur des ouvriers et des jeunes artistes. Il existe, depuis trois ans, sous le nom d'Ecole des Arts, une institution analogue très-florissante à Edimbourg (Voyez Edinb. Phil. Jl. N.º 21, p. 202); et le Comité d'industrie de la Société des Arts de Genève a cherché récemment à imiter en petit de tels exemples.

tions particulières et volontaires à un tel point de prospérité, il n'en est que plus affligeant et plus inconcevable de le voir tomber en décadence avec la même rapidité. Nonseulement on a renoncé, je ne sais pourquoi, à avoir un Observateur en titre, et on a négligé l'Observatoire, mais on s'est défait du Westbury-circle, que nous retrouverons bientôt dans un Observatoire particulier à Londres où l'on en prend beaucoup plus de soin, et on s'est déterminé, j'ignore par quelles circonstances, à vendre à l'enchère (by public roup) tous les autres instrumens, appareils, ouvrages, meubles, etc.; ensorte que n'ayant pas visité moi-même l'intérieur de cet Observatoire, c'est d'après l'annonce ou affiche imprimée qui m'a été remise de la vente de tous ces objets, divisés en vingt-huit lots, que je les ai indiqués plus haut. C'étoit le 9 janvier 1823 que la vente devoit se faire par lots, s'il ne se présentoit pas d'acheteurs pour le tout. Mais, soit que cette vente n'aît pas eu lieu, ou qu'elle se soit faite en bloc, la collection n'a heureusement du moins pas été toute dispersée et elle est restée en grande partie dans le même local, ce qui fait naître l'espoir que la première association, ou qu'une nouvelle, profitera de cetté circonstance pour rendre à Glasgow un établissement important, qu'elle étoit sur le point de perdre d'une manière que je crois superflu de qualifier. Comment une grande et célèbre Université, à laquelle appartinrent entr'autres Maclaurin, Robert Simson, Hutcheson et Adam Smith et qui possède encore des professeurs aussi zélés pour la science et aussi distingués que le Dr. Thomson l'est en chimie et le Dr. Hooker en botanique, ne feroit-elle pas de grands efforts pour soutenir une telle institution? Comment une ville aussi remarquable par son industrie, son commerce et son rapide accroissement ne s'honoreroit-elle pas en secourant et dotant libéralement un établissement dont l'objet se lie de si près à la sureté et aux progres de la navigation?

Il ne faut pas conclure cependant des renseignemens précèdens, que l'astronomie ne soit pas cultivée en Ecosse. Car c'est peut-être au contraire, l'un des pays de la terre où les élémens de cette belle science sont le plus étudiés (1). Ce n'est pas dans les villes seulement que l'instruction y est répandue, c'est aussi dans les villages et les lieux écartés. On peut y trouver dans d'humbles demeures des ouvrages qu'on n'est habitué à rencontrer que chez les savans de profession; et cet heureux privilège, qui est du en grande partie à la bonté et à la multiplicité des écoles pour la première jeunesse, tend encore à augmenter l'obligation pour les foyers naturels de la science dans ce pays-là, de s'entretenir au niveau de tout ce qu'il y a de mieux dans les autres. Souvent c'est avec des livres seulement, joints à de la réflexion et de la persévérance, que se forme en Ecosse un artiste ou un savant distingué. Tel fut, au commencement du dix-huitième siècle, Edmond Stone qui étudioit déjà à dix-huit ans le Traité des Principes de Newton, tout en étant jardinier du duc d'Argyle; et auquel on doit plusieurs ouvrages profonds de mathematiques (2). Tel fut aussi: James Ferguson, qui commença sa carrière par être bergeret qui est l'auteur de plusieurs traités élémentaires, estimés, d'astronomie et de physique-mécanique. J'en ai vu un autre

<sup>(1)</sup> L'un des premiers et des plus célèbres ouvrages du Dr. Chalmers, cet excellent orateur chrétien de l'église presbytérienne, maintenant Professeur de Philosophie morale à l'Université de St. André, et que j'ai eu le bonheur d'entendre encore à Glasgow, a pour titre: Série de discours sur la Révélation Chrétienne, considérée dans sa liaison avec l'Astronomie moderne.

<sup>(2)</sup> Voyez le Philosophical and Mathematical Dictionnary du Dr. Ch. Hutton, 1815, t. 2, p. 461.

exemple dans des télescopes à réflexion construits récenment par Mr. Veitch, demeurant à Inch Vonny près Iedburg, que le Dr. Brewster regarde comme possédant à fond. l'art de couler et polir les miroirs. Il venoit d'emballer un de ses télescopes, qui sont d'un prix très-modéré, pour l'envoyer au Prof. Schumacher de Copenhague. J'en ai vu un autre, de six pieds de long et cinq pouces d'ouverture. appartenant au Prof. Wallace et qui m'a paru excellent, autant que j'ai pu en juger dans un rapide examen. On y adapte de petits miroirs concaves ou convexes suivant qu'on employe l'appareil Grégorien ou celui de Cassegrain; mais ce dernier semble présérable (1). C'est à un marchand de cuir et de sabots que l'Ecosse doit le plus grand télescope à réflexion. qui ait jamais été fabriqué dans son sein. C'est ainsi, au moins, que Mr. Dupin désigne (p. 131 du tom. 6 de ses Voyages) l'artiste intelligent d'Aberdeen, John Ramage, qui est parvenu dernièrement à constraire un télescope de vingt-cinq pieds de distance focale et de quinze pouces de diamètre, dont la description et le dessin ont été présentés à la Société royale d'Edimbourg le 5 mar s 121. Suivant le Journal philosophique d'Edimbourg (tom. IV, p. 425), on observe de front avec cet instrument, le grossissement est de 50 à. 1500; et le mécanisme par lequel se meuvent l'observateur et le télescope est si simple et si bien arrangé, qu'on peut

mouvoir



<sup>(1)</sup> Le Prof. Wallace possède quelques autres instrumens, entr'autres un petit théodolite auquel il a eu l'idée d'adapter un réticule de fils d'asbeste d'Afrique, incombustibles et d'une grande finesse (on peut les réduire à un 3000 de pouce de diamètre). Il m'a montré aussi un pantographe de son invention, qu'il a présenté, sous le nom d'Eidographe, à la Société Royale d'Edimbourg, le 5 novembre 1821, et qui permet de faire des copies à toute échelle avec rapidité et délicatesse.

mouvoir et diriger l'instrument vers toutes les parties du ciel aussi facilement qu'une lunette achromatique de trois pieds. On annonce dans le tome IX du même journal, p. 389, que la planète Uranus a été observée avec ce télescope, les 20 et 22 août 1823, et qu'on n'a vu que trois de ses satellites, ce qui n'a rien d'étonnant, puisqu'Herschel luimême n'a annoncé qu'avec réserve l'existence des six satellites d'Uranus, dont quelques-uns pouvoient d'ailleurs être éclipsés pendant l'observation. Mr. le Dr. Brewster m'a dit que Mr. Ramage travailloit maintenant à fabriquer un télescope de cinquante pieds, qui auroit je crois, seulement, deux pieds de diamêtre, ce qui le rendra d'une exécution beaucoup moins difficile que le grand télescope d'Herschel de quarante pieds de foyer, dont le diamètre est de cinq pieds.

C'est encore, suivant le journal cité plus haut, à un constructeur de télescopes dans l'Ayrshire, Mr. James Dunlop', parti comme aide-scientifique pour la Nouvelle-Galles méridionale avec le major-général écossais sir Thomas Brisbane, gouverneur de cette colonie et fondateur de l'Observatoire de Paramatta, qu'on doit, d'avoir aperçu le premier en 1822 la petite comète, à courte période, à laquelle on a donné le nom de Mr. Encke astronome de Gotha. Celui-ci, après avoir prouve par le calcul que c'étoit la même qui avoit été observée en 1786, 1796, 1805 et 1819 et qu'elle revenoit à son perihelle tous les douze cents jours environ, avoit annoncé qu'elle y passeroit de nouveau le 22 mai 1822. Sa position étoit alors telle qu'on n'a pû l'observer en Europe, ensorte que la découverte de Mr. Dunlop et les observations de cette comète, faites à Paramatta par l'habile astronome allemand Rumker et par lui, ont été du plus haut intérêt. Elles ont montre d'une manière frappante, comme le sit le retour de la comète de Halley de 1759, calculé par Clairaut, l'accord de la théorie de la gravitation universelle Sc. et Arts. Nouv. serie. Vol. 26. N.º 4. Août 1824.

avec l'observation pour les astres mêmes où les données précises manquent encore le plus (1).

Les journaux scientifiques Ecossais et les Transactions de la Société Royale d'Edimbourg, société scientifique et littéraire fondée en 1783, sur la proposition de l'Hist. Robertson, alors Principal de l'Université, renserment un grand nombre de notices et de Mémoires intéressans pour l'astronomie. Ainsi le premier volume de ce dernier recueil contient entr'autres les élémens de la planète d'Herschel déterminés par le Prof. Robison, sans parler de la théorie de la Terre du Dr. James Hutton qui s'y trouve aussi; le troisième un Mémoire du, Dr. Blair sur l'inégale refrangibilité de la lumière, où expose son procédé pour construire des lunettes aplanatiques ou sans aberration; le quatrième plusieurs Mémoires de Mr. Ivory, dont le premier, daté de 1796, est relatif à la rectification de l'ellipse. Les tomes 8 et 9 renferment des Mémoires de sir Thomas Brisbane sur la méthode de déterminer le temps par les hauteurs du soleil prises du même côté du méridien, sur le cercle répétiteur à réflexion et sur la détermination des latitudes par des observations circumméridiennes faites avec des instrumens du même genre. Enfin le dixième, publié récemment, contient un Mémoire curioux de Mr. Harvey, sur l'intensité magnétique des chronomètres, dont le capitaine Scoresby avoit déjà entretenu la Société royale d'Edimbourg. Mr. Harvey a fait encore depuis de nombreuses expériences qui prouvent que l'action magnétique peut exercer sur la marche des chronomètres une influence remarquable, bien importante à déterminer.

<sup>(1)</sup> Cette comète doit être de nouveau visible pour toute l'Europe (mais peut-être avec des lunettes seulement) en août 1825
et en janvier 1829 (Voyez la Correspondance Astronomique de
Mr. le Baron de Zach, t. 9, p. 194) et la grande comète de
Halley doit reparoître en 1835.



a L'Université d'Aberdeen, n'ayant pas, dit Mr. Dupin, a comme celle d'Edimbourg, des journaux littéraires et » scientifiques prêts à propager sa gloire chez tous les s peuples policés, est beaucoup moins connue et mérite » cependant une haute estime..... La Bibliothèque du » collège du Roi, qui jadis fut dirigée par le célèbre Boéce, » recoit (comme celle du collège d'Edimbourg), un exem-» plaire de tous les ouvrages publiés dans la Grande-Bre-» tagne. Le collège de la nouvelle ville, appelé collège » Marechal, possède le meilleur cabinet de physique de » toute l'Eccese, avec un Observatoire bien monté en ins-» trumens. » Le Dr. Andrew Mackay a déterminé la position géographique de cet Observatoire dans un Memoire compris dans le tom. 4 des Transac. de la Société royale d'Edimbourg, où il évalue sa latitude à 570 9' et Mr. Georges Innes d'Aberdean a publié dans les derniers volumes du Journ. Phil. d'Edimb. des calculs et annonces de phénomones astronomiques qui montrent, ainsi que les appareils de Mr. Ramage, qu'on continue à s'y intéresser aux objets de ce genre. C'est de cette même ville qu'est sortie la famille des Gregory, l'une des plus illustres de l'Ecosse sous le rapport scientifique. On sait que Jacques Gregory, inventeur du télescope qui porte son nom, sut l'un des plus célèbres mathematiciens du dix-septième siècle, quoiqu'il soit mort à trente-six ans. Le Dr. David Gregory, son neven, auteur de plusieurs ouvrages considérables d'astronomie-physique et de géométrie, introduisit le premier dans l'enseignement la philosophie Newtonienne, par les leçons publiques qu'il donna à Edimbourg comme professeur de mathématiques, avant de devenir professeur savilien d'astronomie à Oxford. Il eut des relations assez intimes avec Newton; et j'ai vu à Edimbourg chez Mr. le Prof. Alison, qui descend de la famille Gregory par les femmes, un manuscrit d'une partie

de l'ouvrage des Principes, contenant entr'autres la première rédaction du beau Scholium generals qui le termine. On peut établir sa date à l'année 1693, et elle m'a paru rensermer à-peu-près les mêmes idées que le scholie lui-même, dont j'avois vu l'original à Cambridge, tel que Newton l'envoya à Cotes pour la seconde édition des Principes le 2 mars 1712.

Les études mathématiques ne sont peut-être pas maintenant aussi fortes en Ecosse qu'elles l'étoient du temps des Gregory, des Maclaurin et des Mathieu Stewart; les sciences naturelles, physiques et médicales y jouissant de plus de vogue et d'encouragemens. Les cours du savant minéralogiste Jameson et du Dr. Hope, qui enseignent actuellement à Edimbourg l'histoire naturelle et la chimie, y sont, je crois, ceux de la faculté de philosophie les plus suivis. Mais, aux noms des savans écossais actuellement vivans et cultivant les sciences exactes que j'ai déjà cités, on peut ajouter ceux des Leslie, des Brewster et d'autres encore, qui joignent les spéculations mathématiques aux vues ingénieuses et profondes et aux observations nouvelles dans les sciences physiques (1). Le grand nombre d'habiles ingénieurs que l'Ecosse a produits dernièrement, tels que MM. Watt, Mylne, Rennie, Elphinstone, Telford et Stevenson, prouve aussi que les études de ce

<sup>(1)</sup> Mr. le Prof. Leslie est auteur d'un nouveau Cours de Géométrie plane, dont le second velume relatif à la Géométrie des lignes courbes, contient, entr'autres, une exposition fort élégante de la Géométrie ancienne, et de la doctrine des porismes qui a exercé aussi la sagacité des Prof. Simson, Playfair et Wallace. Mr. Leslie a commencé en outre la publication d'un Cours de philosophie naturelle. Mr. le Dr. Brewster, auteur d'un traité sur de nouveaux instrumens d'optique, vient de publier une nouvelle édition en 4 vol. du Traité de Philosophie mécanique du Prof. Robison avec des notes et une traduction des Elémens de Géométrie de Mr. Legendre.



genre y sont encore en honneur; et l'Encyclopédie Britannique, publiée à Edimbourg et tout récemment terminée, est un monument remarquable de plus de l'état actuel des sciences dans cette intéressante contrée.

OBSERVATION DE L'OCCULTATION DE LA PLANÈTE UNANUS PAR LA LUNE, le 6 août 1824, faite à l'Observatoire de Genève, par MM. PICTET, GAUTIER et PREVOST.

Cerre observation intéressante 'n'a pas été entièrement favorisée par le temps à Genève. Des nuages ont empêché de déterminer l'instant précis de l'émersion, déjà si difficile à évaluer pour un astre très-peu lumineux, qui sortoit du bord éclairé de la lune. Ils n'ont pas permis non plus d'estimer la durée de l'entrée de la planète, depuis l'instant où son bord a touché celui de la lune jusqu'à celui de sa disparition totale derrière le disque de la lune, durée d'où l'on espéroit pouvoir tirer une donnée de plus pour déterminer le diamètre d'Uranus. L'instant de la disparition totale a pu seul être observé avec précision.

|                                             |    | m.          |            |
|---------------------------------------------|----|-------------|------------|
| Le Prof. Pictet l'a déterminé à             | 30 | <b>37</b> : | <b>5</b> • |
| de la pendule de temps moyen de l'Observat. |    |             |            |
| Mr. Edouard Prevost son petit-fils à        | 10 | 37          | 47         |
| Et le Prof. Gautier à                       | IO | 37          | 49         |

Le premier observoit avec une lunette achromatique de-Dollond de dix pieds de foyer et trois pouces d'ouverture.

Le second avec un télescope Grégorien de dix-huit pouces.

Le troisième avec une lunette de Dollond de trois pieds et demi et trois pouces et demi, et un grossissement de soixante-dix.

Le retard diurne de la pendule étoit alors d'environ deux secondes; et sa marche, déterminée par des passages du so-leil et d'étoiles à la lunette méridienne observés et calculés par le Prof. Gautier, a donné 22°,4 pour son retard absolu à l'époque de l'observation. Il faut ajouter, par conséquent, cette quantité aux instans précédens, pour avoir ceux de l'immersion totale en temps moyen tels qu'ils ont été évalués par les observateurs respectifs.

## PHYSIQUE.

An account or some experiments, etc. Détails de quelques expériences sur la vîtesse du son dans l'air. Par O. Gregory, Prof. de Mathématiques dans l'Académie Royale militaire à Woolwich. (Transactions de la Société. Philosophique de Cambridge pour 1824.)

(Extrait).

L'AUTEUR ayant remarqué que non-seulement la théorie et l'expérience s'accordoient mal sur la vitesse de transmission du son dans l'air, mais, que les expériences ellesmêmes avoient eu des résultats très-différens entreux, dans les limites de 1105 à 1474 pieds par seconde, a trouvé que cet objet méritoit un nouvel examen, dirigé sous différens points de vue, de manière à découvrir, s'il étoit possible, quelles étoient les circonstances qui influoient plus ou moins sur la vîtesse de propagation du son.

Il donne d'abord la formule théorique suivante, telle que l'ont adoptée, dit-il, la plupart des physiciens du continent; d'après laquelle la vitesse horizontale du son = 333,44 mèt. V1+0,00375 t. Le mètre étant = 3,2809 pieds anglais, et s représentant la température de l'air en degrés centigrades.

Il s'est proposé de déterminer par voie d'expériences, et en les multipliant autant qu'il lui seroit possible, la vîtesse du son observée sur terre — sur l'eau — sous diverses températures — par un temps calme, — par le vent — de jour, et de nuit — les vîtesses des sons directs, et réfléchis — celle des sons d'intensités diverses, et produits par divers moyens sonores.

Il employoit, pour mesurer les intervalles de temps, un instrument inventé et construit par Mr. Hardy, au moyen duquel, avec un peu de pratique, il pouvoit les déterminer exactement, à la dixième de seconde; et approximativement, à la vingtième. Il mesuroit par un anémomètre la vîtesse du vent; et son haromètre et son thermomètre étoient de la meilleure construction. Il n'employoit pas d'hygromètre, n'ayant de confiance dans aucun de ceux connus des physiciens.—Les distances étoient mesurées avec grand soin.

Le 3 janvier 1823 à deux heures et demie après-midè, barom. 29,7 p. angl. Th. 45 F. (5 \(\frac{7}{2}\) R.) temps humide, sans pluie, vent soible, soufflant à angles droits sur la direction dans laquelle on écoure, à la distance de 3600 pieds; on tire cinq coups de mousquet; et les intervalles observés entre l'apparition de la lumière et de la perception du bruit de l'explosion sont, 3",25; 3",30; 3",25; 3",20; 3,28.— Le moyenne est 3",252; et \(\frac{3}{2}\) and \(\frac{1}{2}\) and \(\frac{1}{2}\) pieds par seconde.

Le même jour, à trois heures, barom. 29,64; therm. 45.

Même distance; cinq coups tirés; intervalle moyen = 3",25,

Et = 108 pieds par seconde.

Le même jour trois heures et demie. Barom. idem; ther. atmosph, vent, etc. idem. Distance 2100 pieds; on tire sept coups. L'intervalle moyen est 1",896. On a, pour cette série

Le 9 janvier, sept heures trois quarts du soir, nuit close; gelée; les étoiles brillent. Barom. 29,82 p. th. 27° (— 2 3 R.) Temps sec et calme. Distance 3600 pieds. Intervalle moyen 3",29. Et 3400 = 1094,2 pieds.

Le bruit de la même charge parut beaucoup plus fort dans les expériences de cette soirée froide que dans les expériences du 3 janvier.

Désirant répéter ces expériences à de plus grandes distances, l'auteur en choisit trois, qui avoient pour origine commune la colline voisine de Londres, sur la route de Cantorbéry, dite Shooters-Hill. Partant de ce point commun les trois distances rayonnoient, l'une à Charlton-Lane, dist. 6550 pieds; la seconde à Kidbrook-Lane, dist. 8820 pieds; la troisième à Blackheath, dist. 13440 pieds.

On employoit dans ces expériences une pièce d'artillerie de six, chargée de huit onces de poudre; on tiroit de deux en deux minutes, et la pièce étoit divigée vers l'observateur, et en général avec peu d'élévation au-dessus de l'horizon.

Le 9 janv, à midi, barom. 29,92 p. therm. 33 (+0,2 R.) Temps sec, vent à peine sensible, ciel clair, gelée blanche. On tira cinq coups. Intervalle moyen entre la vue de la lumière et l'ouïe du bruit, de Shooters-Hill à Charlton-Lane 5",9 \(\frac{2}{3}\) distance 6650. On a \(\frac{6550}{5.9\)\(\frac{2}{3}\) = 1098 pieds.

Mème jour, à midi et demi, barom. 29,86 p. et toutes

les autres circonstances semblables aux précédentes, sauf les cinq coups tires à Kidbrook-Lane; intervalle moyen entre la lumière et le bruit 8",0; dist 8820 pieds. 1102 -.

Même jour, à une heure et un quart, bar. 29,82, mêmes circonstances d'ailleurs, sauf que les cinq coups sont tires à Blackheath; intervalle moyen 12",25; dist. 13440 pieds. On  $a^{\frac{1344}{13334}} = 1097.$ 

La moyenne des quinze coups donne 1099 4 pieds par seconde. Th. 33°.

Le 17 sévrier à midi, bar. 29,98. Th. 35 (+0,6 R.) Air humide, vent soible d'E. N. E. On emploie des cloches pour corps sonores, sur les communes de Woolwich, dans la direction de la méridienne; l'œil voit frapper la cloche, et l'ouie entend le son. Intervalle moyen 2",46. Dist. 2700 p. = 1098 pieds.

Le même jour, à midi et un quart, mêmes circonstances, à tous égards. On sonne cinq coups. Interv. moyen 3",o. Dist. 3300 p.  $\frac{1500}{3}$  = 1100 pieds.

Le même jour, à midi et demi, (mêmes circonstances) cinq coups; dist. 3600 p. Interv. moyen 3",25 3400 = 1108. La moyenne de ces trois séries de cinq coups de cloche chacune, donne 1102 pieds par seconde.

23 mai, vent de S.O. assez fort, soufflant de Shooters-Hill contre les deux stations de Charlton et de Kidbrook, temps couvert, air humide. Vitesse moyenne du vent, mesurée par l'anémomètre, vingt-quatre pieds par seconde. Bar. 29,66. Th. 58 (11,5 R.) On tire six coups, du même canon. avec la même charge. Intervalle moyen 6",037. On a 435 == 1085 pieds par seconde pour la vîtesse du son par un vent contraire, de 24 p. par seconde.

Le même jour, à une heure et un quart, barom. 29,67.

Th. 60 (12 ; R.) air plus sec. Le canon à Charlton; l'oreille à Shooters-Hill. Dist. 6550 p. On tire quatre coups. Interv. moyen = 5",78; on a \*\frac{6560}{470} = 1133 \frac{1}{2} \text{ pieds. Vitesse du son par un vent favorable. Vitesse moyenne indépendante du vent = 1109 \frac{1}{4}.

Le même jour, on répête les expériences, contrariles, ou favorisées par le vent; sur une distance de 8820 pieds. On a pour la vîtesse du son dans le premier cas, 1086 pieds, et dans le second 1136; résultats fort rapprochés des précédens.

Le même jour (23 mai) le vent dans l'après-midi étant réduit à sept à finit pieds par seconde, les autres circonstances demenrant les mêmes, l'auteur employa à ses expériences des mortiers et des obusiers qu'on tiroit à Woodwich. Dist. 3100 p. à angles droits avec la direction du vent. Six soups donnent pour vitesse moyenne 1112 pieds.

Le 7 août, par un vent fort, de trente pieds par seconde, on tire six coups à Shooters-hill, entendus de Kidbrook-Lane, et six autres à cette dernière station, entendus de la première. On a, dans le premier cas, où le vent est contraire, 1085 pieds pour la vitesse moyenne du son; et pour le second, où il est favorable, 1145. Moyenne 1115.

Le 18 soût, on établit le canon et l'observateur, de manière que l'intervalle fût occupé par une surface d'eau. La distance étant de 9874 pieds. La moyenne de six coups donne 1117 par seconde, sans différence sensible pour le vilesse, soit que la bouche de la pièce fût dirigée contre le courant vers l'observateur, ou dans le sens opposé; mais il y avoit une grande différence pour l'intensité dans les deux cas; le son étoit plus foible lorsque l'ondulation remontoit le courant, que lorsqu'elle le descendoit.

ì

L'auteur éprouve ensuite, au moyen d'un grand magasin de Woolwich dont les murs produisoient un écho,
si les vitesses du son direct, et réfléchi, étoient les mêmes,
à la distance de 3046 pieds. Il trouve pour la vitesse du son,
moitié direct et moitié réfléchi, traversant une surface d'eau
116 pieds. L'accord de ce résultat avec celui obtenu directement le même jour, lui prouve que les vitesses sont les
mêmes dans les deux cas. Il présente ensuite les résultats
de toutes ces séries, comparés aux températures, dans le
tableau suivant.

| Therm. F.  | Vitesse par seconde. |  |  |  |
|------------|----------------------|--|--|--|
| 27°        | 1094,2 pieds angl    |  |  |  |
| <b>33</b>  | 1099,                |  |  |  |
| 35         | 1102                 |  |  |  |
| 45         | 1107 \$              |  |  |  |
| 59         | 11091                |  |  |  |
| <b>6</b> 0 | 1112                 |  |  |  |
| C!         | 1114                 |  |  |  |
| 64         | 1116                 |  |  |  |
| ec .       | 3116                 |  |  |  |
| <b>90</b>  | .1117                |  |  |  |
|            |                      |  |  |  |

Quelques-uns de ces résultats ont été obtenus de jour; d'autres de nuit; quelques-uns par dessus la terre, d'autres par dessus l'eau, les uns directement, les autres par réflexion partielle; les uns par l'explosion de canons, d'autres par des mousquets; d'autres enfin, par des cloches.

L'auteur en tire la règle approchée suivante :

A la température de la congélation, la vîtesse est de 1100 pieds par seconde.

Pour les températ. au-dessous, retranchez au-dessus, ajoutez : pied par deg. F.

à partir du terme de la congélation.

Cette règle peut être utile aux militaires pour détermines leur distance d'un camp, d'une batterie, etc. aux marins pour reconnoître la distance d'un vaisseau; au physicien pour apprécier celle des nuages électriques. Mais elle n'est qu'approximative tant qu'on ne possède pas un chronomètre qui puisse mesurer les dixièmes de seconde. Et si la distance excède quatre milles, la méthode ne peut être d'usage que dans des circonstances très-favorables, et par un temps très-calme.

Voici les déterminations que l'auteur considère comme obtenues, et celles qu'il regarde encore comme à désirer sur l'objet. Il conclut;

- 1.º Que, dans une direction horizontale, ou à-peu-près, le son se meut uniformément.
- 2.º Que la différence en intensité des sons n'en produit aucune dans leur vîtesse.
- 3.º Que la vîtesse est la même quelque soit le corps, bruyant, ou sonore.
- 4.º Que le vent influe beaucoup sur l'intensité du son, et sur sa vîtesse, par la sienne propre.
- 5.º Que, lorsque la direction du vent concourt avec celle du son, la somme de leurs vitesses séparées donne la vitesse apparente du son; et que, dans le cas contraire, il faut prendre la différence des vitesses respectives.
- 6.º Que, dans le cas des échos la vîtesse du son direct et celle du son réstéchi est la même.
- 7.º Qu'on peut ainsi dans plusieurs cas mesurer les distances par des échos.
- 8.º Que l'élévation de la température de l'air accroît la vîtesse du som, et sice versa.

Voici les recherches qu'il recommande aux physiciens sur cet objet.

- a.º D'examiner si les changemens hygrométriques de l'air ont beaucoup, ou peu d'influence sur la vitesse du son?
- 2.º D'examiner de même l'influence des changemens barométriques.
- 3.º D'éprouver si, comme l'a conjecturé Muschembroeck, le son n'a pas différents degrés de vîtesse par la même température dans différentes régions du globe; et si de grandes pressions barométriques n'augmenteroient pas la vîtesse du son indépendamment de la température?
- 4.º D'éprouver si le son ne se transmettroit pas plus lentement entre les semmets de deux montagnes qu'entre leurs bases.
- 5.º D'examiner si le son, indépendamment des changemens d'élasticité dans l'air, se meut plus vîte, ou plus lentement, près de la surface qu'à une certaine distance de la terre? (voyez les intéressans Mémoires de Savart, sur les communications des vibrations sonores).
- 6.º D'éprouver si le son ne se meut pas plus lentement de bas en haut que dans une direction horizontale, et en général s'il faut faire entrer dans la formule qui représente les vitesses, d'autres coëfficiens que ceux qui dépendent du thermomètre et du baromètre.
- 7.º D'essayer si, dans le cas où la direction du vent est oblique à celle dans laquelle on examine la propagation du son, on pourroit lui appliquer le parallélograme des forces.
- 8.º Si les qualités eudiométriques (découvertes ou à découvrir) qui affectent en général l'élasticité de l'air, n'ont pas d'influence sur la vîtesse du son; et si elles en ont, comment l'apprécier?

Depuis la rédaction de son travail, le Prof. Gregory a eu communication des expériences faites à Madras par Mr.

Goldingham sur la vitesse du son. En voici le tabléau rapporté à chaque mois, avec les hauteurs moyennes du baromètre, du thermomètre et de l'hygromètre, et la vitesse du son pour chacun de ces périodes de l'année dans ce climat.

TABLEAU des vitesses du son à Madras selon les mois de l'année.

|            | Berom.  | Therm.        | Hygr. | Vitesse<br>. du son. |
|------------|---------|---------------|-------|----------------------|
|            | pouces. |               | séch. | pieds A.             |
| Janvier    | 30,124  | 79,05         | 6,20  | 1101                 |
| Février    | 30,126  | <i>7</i> 8,84 | 14,70 | 1117                 |
| Mars       | 30,072  | 82,30         | 15,22 | 1134                 |
| Avril      | 30,031  | 85,79         | 17,23 | 1145                 |
| Mai        | 29,892  | 88,11         | 19,92 | 1151                 |
| Juin       | 29.907  | 87,10         | 24,77 | 1157                 |
| Juillet    | 29,914  | <b>86,65</b>  | 27,85 | 1164                 |
| Août       | 29,931  | 85,02         | 21,54 | 1162                 |
| Septembre. | 29,963  | 84,49         | 18,97 | 1152                 |
| Octobre    | 30,068  | 84,33         | 18,23 | 1128                 |
| Nevembre.  | 30,125  | 81,35         | 8,18  | 1101                 |
| Décembre.  | 30,087  | 79,37         | 1,43  | 1099                 |

Les résultats que présente ce tableau semblent confirmer le soupçon que la vîtesse du son n'est pas tout-à-fait la même dans dissérens climats, et que les changemens hygrométriques ont plus d'influence sur elle qu'on ne leur en attribue d'ordinaire. La vîtesse du son, varie de 1099 à 1164 pieds, tandis que la plus grande variation harométrique n'excède pas un quart de pouce, et que le thermomètre ne varie que de 78 à 88, tandis que les variations de l'hygromètre oscillent, de 1 à près de 28 degrés. Malheureusement Mr. G. ne dit point de quel hygromètre il s'est servi, et il n'indique pas les principes de son échelle.

### CHIMIE.

Extrair d'une Lettre de Mr. Benzelius au Prof. De La Rive (père), sur quelques découvertes chimiques, et sur le Silicium en particulier.

Skinskatteberg en Westmanie, le 12 Juillet 1824:

Mr. et très-cher ami,

Vous me démandez des nouvelles scientifiques. Le hasard fait que je suis en état de vous en donner quelques-unes, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et dont je fis part à Mr. Dulong de Paris, il y a quelques mois (1). Je me suis proposé un nouvel examen de l'acide fluorique et de ses combinaisons, que nous ne connoissons encore que très-imparfaitement, et j'ai l'intention de terminer cette recherche, ce qui ne sera pas fait de si tôt. J'ai pour but, par des expériences, d'obtenir des faits positifs, qui puissent décider de sa nature; s'il est un acide hydrogéné, ou bien un acide oxigéné. — J'ai examiné tous les fluates, et j'ai trouvé, qu'à l'exception de trois ou quatre, ils ont tous été méconnus, parce que MM. Gay-Lussac et Thénard, dans leur excellent travail sur ce même acide, n'ont



<sup>(1)</sup> Ann. de Chim. et de Phys. vol. 26, p. 39.

produit que des sels doubles. - J'ai ensuite examiné les combinaisons de l'acide fluorique avec la silice de l'acide borique, et j'ai analysé ces combinaisons, ainsi que celles de ces acides avec les bases salifiables. N'ayant aucune de mes notes avec moi, je suis par conséquent réduit à ne vous donner ici que les résultats généraux. - Dans le gaz fluosilicique, les deux principes contiennent une quantité égale d'oxigène, c'est-à-dire, que ce gaz est un fluate neutre de silice (en présumant toujours que l'acide fluorique contienne de l'oxigène, ce qui reste à déterminer) Lorsque le gaz fluosilicique se décompose par l'eau, un tiers de la silice se précipite, et il se forme un fluate d'eau, combiné avec du fluate de silice dans une proportion telle que l'acide fluorique du dernier est le double de celui combiné avec l'eau. Toute autre base a la propriété de déplacer l'éau, et de former avec le fluate de silice un fluate double. Ces sels doubles, sormés par la potasse, la soude, et la barite. sont très-peu solubles. Avec les autres, bases ils sont solubles, et pour la plupart, cristallisables. La meilleure manière de séparer avec précision la barite, de la strontiane, est de mêler leur solution muriatique avec l'acide fluosilicique aqueux, qui précipite la barite en entier, pendant que la strontiane reste dissoute. Les fluates doubles de silice et de potasse ou de soude, ne contiennent point d'eau combinée; on peut les secher parsaitement, et si ensuite on les chausse dans un tube de verre avec du potassium, il se fait, long-temps avant que la masse devienne rouge par la chaleur extérieure, une ignition dans le tube, sans détonation, et la silice se réduit. Cette expérience est si facile qu'on peut la faire dans une leçon, et moyennant la flamme d'une lampe à esprit-de-vin. On obtient une masse brune, composée de fluate de potasse, de fluste double qui s'est soustrait à la décomposition, et d'une nouvelle combinaison, qui est du siliciure de potassium.

sium. Lorsqu'on le met dans l'eau, ce dernier décompose l'eau avec une vive effervescence; le potassium s'oxide, et le silicium est mis à nu. Cependant, le silicium ainsi préparé retient en combinaison une petite quantité d'hydrogene. et forme un sous-hydrure de silicium. Après quelques heures on décante le liquide alkalin, et on verse de la nouvelle eau sur le silicium; lorsqu'on en a extrait la partie restante de la potasse 4 toujours avec de l'eau froide , on lave le résidu avec de l'eau bouillante, pour dissoudre le fluate double de silice et de potasse, et on continue à laver aussi long= temps que l'eau qui découle rougit le tournesol. Le silicium ainsi lavé et séché forme une poudre legere, d'une couleur brune marron, il tache fortement le papier et les doigts, il n'a aucun brillant métallique, il est non-conducteur de l'électricité, il est insoluble dans les acides, même dans l'acide nitro-muriatique; mais l'acide fluorique le dissout, avec dégagement de gaz hydrogène, quoique lente= tement, s'il n'est point concentré. Un mélange de cet acide avec l'acide nitrique le dissout promptement, avec dégage= ment de gaz nitreux. Les alkalis fixes caustiques le dissolvent aussi, quoique lentement, et à l'aide de la chaleur; il se dégage de l'hydrogène. Tant dans l'air atmosphérique que dans le gaz hydrogène, il brûle avec vivacité, mais il s'éteint avant d'avoir changé de couleur, parce que la silice formée environne la partie non brûlee, et empêche l'accès de l'oxigène. La masse brûlée, traitée avec de l'acide fluorique, pour en extraire la silice, laisse pour résidu du silicium d'une couleur plus foncée, et dans un état d'indifférence qui a droit de nous surprendre. Il est incombustible, tant dans le gaz oxigène que dans l'air. L'acide fluorique et les alkalis caustiques ne l'attaquent plus; il paroît que ces changemens sont dus à une espèce de rétrécissement que subit le silicium à une température élevée. Dans cet état. Sc. et Arts. Nouv. serie. Vol. 26 N.º 4. Août 1824.

la couleur est très-soncée, à-peu-près celle du chocolat. Par la voie humide, l'acide fluorique mêlé avec de l'acide nitrique le dissout, et par la voie sèche il s'oxide aux dépens des carbonates, des hydrates, et des bifluates des alkalis fixes. Longtemps avant la chaleur rouge, il réduit l'acide carbonique ou l'eau que renserment ces corps, et produit une vive ignition. Le salpêtre, au contraire, n'est décomposé qu'à une trèshaute température, et présente un phénomène un peu paradoxal, savoir, que le silicium chauffé au rouge dans dusulfure fondu, détone lorsqu'on y ajoute du carbonate de soude ou de petasse. La raison de ce phénomène est que le silicium ne s'oxide que par l'influence de l'alkali, qui tend à se combiner avec lui, et qui dans le salpêtre est trop fortement neutralisé par l'acide nitrique. On peut obtenir le silicium dans cet état, sans l'exposer à la combustion, par laquelle on perd deux parties sur trois, qui s'oxident. On le chauffe graduellement dans un creuset de platine, que l'on peut couvrir, dans le cas que le silicium vienne à s'enflammer; l'hydrogène s'oxide seul, et la température peut être peu-à-peu élevée jusqu'à parsaite incandescence. Pour l'avoir ensuite pur, il faut le laver avec de l'acide fluorique. Cent parties de silicium absorbent cent huit parties d'oxigène, de manière que la silice contient très-près de cinquante-deux pour cent d'oxigène. Le silicium brûle dans le soufre gazeiforme, à une température très-élevée. Le sulfure est blanc, mat et terreux; mais ordinairement la sulfuration est imparfaite; on n'obtient alors que des morceaux cendrés, qui contiennent beaucoup de silicium non combiné. Le sulfure se dissout dans . l'eau avec une grande vîtesse, il dégage du gaz hydrogène sulfure, et laisse une solution de silice dans l'eau, que j'ai obtenue assez concentrée, pour qu'après quelque repos elle se soit prise en gelée. Je n'ai point réussi à combiner le silicium avec le phosphore. Dans le chlore, il brûle.

Le produit est un liquide très-volatil, incolore, ou un peut jaunâtre, d'une odeur piquante, et qui, au contact de l'air fume et dépose de la silice. L'eau se décompose aussi. Avec l'iode, je n'ai point eu de combinaison. Telles sont donc les propriétés générales du corps, qui, après l'oxigène, est le principe le plus abondant de la croûte de notre globe.

L'acide fluoborique contient également les deux principes dans un tel rapport, que tous les deux doivent contenir une égale quantité d'oxigène. Lorsque l'acide fluoborique est absorbé par l'eau, une partie de l'acide borique se sépare d'avec l'acide fluorique, qu'on peut en séparer par la cristallisation. Cette partie est le quart de la totalité de l'acide borique. Il en résulte dans le liquide un fluate d'eau combiné avec un fluate de bore (ou d'acide borique) dont l'acide fluorique est trois fois celui du fluate d'eau. L'eau peut-être remplacée par toute autre base, et il en résulte des fluates doubles, de bore et de potasse, soude, etc. Le fluate de bore et de potasse est si exactement ressemblant au fluate de silice et de potasse, qu'on ne sauroit les distinguer par leurs propriétés extérieures. La manière la plus facile d'obtenir le bore, sans perdre trop de potassium, est de chauffer ensemble du potassium et du fluste de bore et de potasse. Le bore et le silicium se ressemblent dans leurs propriétés, à-peu-près comme le soufre et le silicium, le phosphore et l'arsenic. J'ai produit du sulfure de bore, substance blanche et pulvérulente, qui se dissout dans l'eau en donnant du gaz hydrogène sulfuré. Le bore brûle dans le chlore. Le chlorure de bore est un gaz permanent, qui se décompose dans l'air par l'humidité, produisant une sumée dense, et qui, dans l'eau, donne de l'acide muriatique et borique. Il condense une fois et demi son volume de gaz ammoniaque. Le fluoborate d'ammoniaque

anhydre est volatil. L'eau le décompose en partie. L'acide fluorique se combine avec tous les acides foibles inorganiques, tels que l'acide titanique, tantalique, tongstique, etc. même avec l'acide sulfureux. Les combinaisons sont solubles dans l'eau, mais autant que je sache, aucune d'entre elles n'est volatile, comme les précédentes. Les combinaisons donnent des sels doubles, dans lesquels l'acide foible est l'une des bases, tout comme les deux précédens. En traitant le fluste de tantale et de potasse avec du potassium, j'as appris à connoître le tantale, puisque ce que l'on obtient par la voie sèche, n'est qu'un oxide. J'ai, par suite, trouvé que l'acide tantalique contient 13, 1 p.º - d'oxigène, au lieu de 5,2. comme je l'avois conclu de mes expériences par la voie sèche. J'ai donc été en état d'étudier de plus près la nature de ce métal rare et quelques-unes de ses combinaisons, par exemple son sulfure, son chlorure, etc. mais je ne vous fatiguerai pas par le récit de mes résultats sur cet objet. Vous les trouverez probablement peu-à-peu intérés dans les Annales de Chimie. La zircone donne, avec l'acide fluorique et la potasse, un sel double anhydre, dans lequel le potassium réduit le zirconium avec la plus grande facilité. On obtient le zirconium sous forme d'une poudre noire, comme du jayet, qui n'est point métallique, même lorsqu'on la frotte avec un corps dur. Le zirconium est insoluble dans l'acide nitrique et nitro-muriatique, mais l'acide fluorique le dissout avec degagement de gas hydrogène. Il est très-combustible, et brûle avec un grand éclat, même dans le vide; et dans le gaz hydrogène, il brûle avec une sorte d'explosion si l'on le chauffe. Ce phénomène, d'abord si paradoxal, est dû à ce qu'il est difficile d'obtenir le zirconium privé d'hydrate de zircone, parce que le potassium s'oxide dans l'air avant que la réduction commence, et cette potasse décompose une partie du sel double. L'hydrate de zircone

donne facilement son eau, et le zirconium brûle à ses dépens, en produisant du gaz hydrogène. Le zirconium brûle dans le soufre gaziforme et dans le chlore, et forme des combinaisons fixes. Vous devinez bien que je n'ai point négligé d'essayer la réduction des autres terres par ce même procédé. Toutes les terres donnent des sels doubles avec le fluate de potasse, et il paroît qu'elles se réduisent toutes moyennant le potassium; mais leur affinité avec l'oxigène est trop active, pour ne point décomposer l'eau, et par conséquent leurs radicaux se réoxident tout de suite lorsqu'on met la masse dans l'eau. L'yttria est la seule qui ne s'oxide point assez vîte pour qu'on ne puisse voir l'yttrium un moment, avant qu'il ne soit oxidé; mais il a été impossible de le séparer du mélange, J'ai reconnu que l'acide fluozique est un excellent réactif et qui dorénavant sera probablement beaucoup employé, surtout dans l'analyse des minéraux. Par exemple, la manière la moins dispendieuse de préparer la lithine du triphane, est de mêler la poudre du mineral avec deux sois son poids de fluaie de chaux, et avec l'acide sulfurique, et de chauffer le mélange jusqu'à ce que l'acide fluorique, se soit volatisé avec la silice. On sépare ensuite de la masse restante, d'après les règles ordinaires, le sulfate de lithine.

### HISTOIRE NATURELLE.

Notice of the colossal Ray, or skate, etc. Notice sur la Raie colossale, et détail de la capture de l'un de ces poissons à Port-Royal de la Jamaïque, où il est connu sous le nom de Dioble de mer. Par A. Lamont Esq. Lieutsnant au 91° régiment. (Journ. d'Edimbourg. Juillet 1824).

(Traduction). .

Plusieurs des espèces de poissons du genre de la raie sont remarquables par leur volume énorme, et par leur force extraordinaire. On les trouve principalement dans les mers des tropiques; on n'en connoît, dans celles d'Europe, qu'une seule espèce, la raie de Fabroni, qui se rencontre dans la Méditerranée, et dont la largeur s'étend jusqu'à douze pieds. Labat décrit une raie gigantesque, vue à la Guadeloupe, large de treize pieds huit pouces, et longue d'environ dix pieds, du museau à l'origine de la queue, laquelle avoit quinze pieds de long et vingt pouces de large à son insertion; la longueur totale de l'animal étoit ainsi, de vingt-cinq pieds. Il ajoute que les Européens ne la trouvoient pas mangeable, mais que les nègres la saloient pour s'en nourrir. L'animal monstrueux connu sous le nom de Manta, et qui suffoque, à ce qu'on prétend, les pêcheurs de perles, est probablement le même poisson, ou quelqu'analogue. Sir Joseph Banks nous a appris que la raie qui porte son nom (Banks siana) est quelquesois si énorme, qu'il faut lui atteler sept paires de bœuss pour la trainer sur la plage. On a tué, il n'y a pas long-temps sur la côte d'Amérique, une espèce de raie (probablement cette dernière) dont la capture est décrite par Mr. Mitchell, de New-York, de la manière suivante, dans une lettre adressée au Président du Lycée d'histoire naturelle de cette ville.

« Le 9 sept. 1823 le bateau pêcheur Una revint d'une croisière dans la baie de la Delaware; il avoit mis à la voile, de New-York, environ trois semaines auparavant, pour chercher à prendre un poisson énorme qu'on disoit avoir vu en mer, à quelques lieues du cap Henlopen. On y a réussi. Ce poisson est l'un de ces animaux énormes de la famille des raies, dont on pourroit peut-être former un genre particulier entre le squalus et l'acipenser. Sa force étoit telle, qu'après avoir été percé de deux harpons très-sorts et du meilleur fer, la tige de l'un fut rompue, et l'autre tout-àfait courbée, par les efforts de l'animal. Le bateau, chargé des pêcheurs, fut attaché par la queue du harpon, au poisson blessé, au moyen d'une corde très-sorte; et la vîtesse avec laquelle il s'ensuyoit en filant cette corde ne peut se comparer qu'à celle de la baleine, dans la même circonstance; il tiroit le bateau après lui, de manière à soulever à l'avant de l'embarcation, une vague dont l'élévation surpassoit celle du bateau lui-même. Son poids étoit si considérable que lorsqu'il fut amené mort, vers la plage, les forces réunies de trois paires de bœufs, d'un cheval, et de vingtdeux hommes, aides par une houle assez forte, dont les vagues venoient battre le rivage, ne purent pas le mener loin sur le sable sec. On estima son poids, de quatre et demie à cinq tonnes (quatre-vingt-dix à cent quintaux). Son volume étoit énorme; on mesura dix-huit pieds, de l'extrémité de l'une de ses nageoires à l'autre; ces nageoires se déployoient comme les ailes d'un aigle. On compte quatorze pieds, du museau à l'extrémité de la queue. La guente.

avoit deux pieds neuf pouces de largeur. Le combat entre les pêcheurs et l'animal dura neuf heures; il eut pour spectateurs un nombre infini des habitans des rives de New-Jersey et de la Delaware, et tous les équipages des navires à l'ancre dans la haie. Pendant l'action, les vastes nageoires ailées de ce monstre frappoient l'eau avec une telle violence qu'elles faisoient jaillir l'écume jusques à trente pieds de haut, et pleuvoir jusqu'à cinquante pieds de distance.»

Au mois de février dernier, un de mes anciens élèves, le Lieut. Lamont, du Q1º régiment, m'a adressé les curieux détails qui suivent, sur la capture d'une raie colossale.

« Depuis dix-huit mois (dit-il) que j'habite ce pays, la première apparition d'un animal de l'espèce des raies colossales a en lieu il y a environ deux mois. Je sus invité à me rendre sur la plage par des habitans riverains qui y étoient dejà en grand nombre, pour voir l'énorme poisson qu'ils appeloient Diable de mer. Ma curiosité, je l'avoue, ne fut pas moins piquée que la leur, lorsque je vis flotter sur l'eau à environ vingt verges (soixante pieds) de moi, une masse énorme de matière vivante, de couleur soncée ou noirâtre, mais dont ie ne pus distinguer alors ni le volume ni la forme, et qui ne ressembloit à rien que j'eusse yu de ma vie. On ne perdit noint de temps pour se mettre à sa poursuite, avec l'attirail nécessaire, de harpons, cordages, etc. Dès qu'on fut à la distance convenable on lui lança un premier harpon qui pénétra assez avant dans ses chairs. Il s'ensuit alors avec une grande vîtesse, en traînant le bateau après lui, et sans s'ensoncer, ce qui procura la facilité de lui lancer sept à huit harpons, de divers bateaux, qu'on lia les uns aux autres, de manière qu'il les entraînoit tous à la fois chargés de leurs équipages. Sa force étoit telle qu'il fit cette manœuvre pendant plus de quatre heures, et qu'il emmena les bateaux tous ensemble jusques à environ dix milles en mer, malgré

les blessures dont il étoit criblé. Cependant la nuit arrivoit, et on fit un effort pour lui lancer encore un harpon, de plus près. A peine en eut-il été atteint, qu'il partit comme un trait, et que par un effort incompréhensible et comme convulsif, il rompit tous ses liens et s'ensuit emportant une dizaine de harpons, ou pieux, dont il étoit comme transpercé-Les matelots, consondus, se regardoient les uns les autres, muets d'étonnement de ce qu'un animal qu'ils considéroient comme mourant et comme leur proie assurée, conservoit assez de sorce pour leur échapper, d'une manière aussi piquante.

» On en avoit aperçu d'autres, dans ces mêmes parages; et il y a quelques jours qu'en venant du fort Augusta, nous en vimes un qui se laissa approcher, et que nous résolumes de chercher à attaquer le lendemain. Nous partimes en conséquence le jour suivant, munis de harpons, de lances, et d'armes à seu, pour nous emparer de lui, s'il étoit possible. Vers huit heures du matin on l'aperçut non loin de Greenwich vers l'extrémité de la baie, et nageant lentement à la surface de l'eau. On amena le bateau jusques fort près de lui, et le Lieutenant d'artillerie St. John lui lança alors, avec beaucoup d'adresse, un harpon qui pénétra fort avant. L'animal s'enfuit à l'instant du côté de l'ouverture de la baie en traînant le bateau après lui avec tant de vîtesse, qu'aucun des autres, qui faisoient force de rames, ne pouvoit le suivre. Après environ une heure de mouvement dans cette direction et avec cette vîtesse, il fit volte face, ce qui permit aux autres bateaux d'arriver à lui ; quatre d'entr'eux, montés chacun de quatre à sinq hommes, furent successivement attachés à celui qui tenoit au harpon, et on espéroit ainsi fatiguer plus tôt le poisson. Au bout d'environ une heure et demie après le premier jet du harpon, une position favorable se présenta pour lancer de haut en bas, avec tout son poids un harpon à cinq pointes, monté sur une hamps très-lourde,

qui pénétra dans le milieu du dos de l'animal. Les efforts devinrent alors véritablement effrayans; tantôt il plongeoit entre les bateaux; ou bien il remontoit comme une flèche. du fond à la surface, lançant de tous côtés l'eau et l'écume, et cherchant par tous les mouvemens possibles à se débarrasser de l'instrument de mort. Il en avoit reçu ce qu'on pourroit appeler le coup de grace, car deux harpons de plus qu'on lui lança et plusieurs coups d'armes à seu, ne l'empêchèrent point de traîner facilement après lui, à droite et à gauche, les quatre bateaux attachés ensemble à la corde du harpon dorsal. Après avoir continué encore quelque temps cette manœuvre il s'élança vers le fond, où il cessa de se mouvoir, et d'où, malgré les efforts de tous les bateaux réunis il sut long-temps impossible de le détacher. Après que tous les expédiens eurent échoué on proposa de lâcher toutes les cordes; cette manœuvre eut l'effet désiré; et on s'apercut que l'animal remontoit; on le ramena lentement à la surface, où on lui lança encore deux forts harpons; on vit alors qu'il avoit perdu beaucoup de ses forces, et l'attaque devint générale, avec tous les instrumens qu'on put employer, en y comprenant les armes à seu. Un spectateur de cette scène, qui en auroit ignoré la cause, auroit pu croire que nous avions à combattre le démon en personne. Enfin, au bout de cinq heures de lutte, à dater de la première attaque, les bateaux tirant tous ensemble purent l'amener lentement vers la plage. On vit alors combien la viè de cet animal est tenace, car il étoit littéralement couvert de blessures, quelques-unes de part en part, et cependant il n'étoit pas tout-à-fait mort. Cette circonstance, et la force extraordinaire dont il est doué lui ont fait donner son nom de guerre par les pêcheurs qui, jusqu'à présent, n'avoient pu parvenir à le prendre, et le croyoient veritablement inattaquable. »

» Ce monstre est de l'espèce des poissons à corps aplati. On trouva en le mesurant que sa dimension en largeur et longueur étoit à-peu-près la même, c'est-à-dire quinze pieds. Son épaisseur étoit de trois à quatre pieds. Il sembloit n'avoir point de tête, sa bouche n'offrant aucune prééminence, et le bord de cet organe présentant, au contraire, un segment de cercle concave du côté de l'animal, qui formoit l'entrée d'une grande cavité d'environ deux pieds et demi de diamètre dans laquelle on ne voyoit point de dents et dans laquelle un homme pouvoit entrer avec tant de facilité que je n'exagère pas en disant qu'il y avoit à rigueur place pour deux. De chaque côté de la bouche se projettoit une masse de substance cartilagineuse en façon de cornes, d'environ un pied et demi de long, et qui pouvoient se réunir devant la bouche. Ces espèces de tentacules étoient en grand mouvement pendant que l'animal nageoit, et ils contribuent sans doute à lui procurer sa nourriture. En le considérant étendu sur la plage, le dos en dessus, il paroissoit à-peu-près des mêmes dimensions en longueur et largeur, à l'exception de deux saillies latérales qui se terminoient en pointe à environ quatre pieds du corps, et d'une queue longue d'environ cinq pieds; de quatre pieds et demi de diamètre à son origine, et finissant en pointe. Un peu audessus de la racine de la queue on voyoit la nageoire dorsale, de part et d'autre de laquelle on voyoit saisant saillie, une substance cartilagineuse et flasque, collée au corps, et offrant l'apparence de nageoire supplémentaire. On n'en yoyoit pas d'autres sur le reste du corps, et le mouvement progressif de l'animal ne peut guères provenir que de l'action des extrémités latérales, très-plates et minces vers la pointe, et pouvant saire sonction de rames. Et comme il les découvre beaucoup en nageant, leur apparition donné au spectateur qui ignage sa forme carrée une haute idée des dimensions

de l'animal en longueur, sa largeur étant si extraordinaire. Ce poisson est vivipare; celui-ci étoit une femelle; on trouva en l'ouvrant un sœtus bien sormé pesant environ vingt livres, et qu'on a conservé. A l'ouverture de l'estomac on le trouva vide, son diamètre étoit de huit pouces seulement, et sa sorme à-peu-près ronde. Il étoit tout garni à l'intérieur de taches circulaires d'une substance musculeuse. Sous l'estomac on trouvoit un sac longitudinal, traversé par des couches ou bandes musculaires, et qui ne contenoit rien qu'un peu d'écume et de gravier. Cette apparence musculeuse des organes de la digestion conduiroit à supposer que l'animal se nourrit de poisson; (et c'est ici l'opinion reçue) quoique l'absence de dents à sa mâchoire semble repousser cette supposition. On ne put s'assurer du poids de l'animal, mais vous en jugerez si je vous dis que quarante hommes ne le traînoient qu'avec peine sur la plage, par deux cordes auxquelles il étoit attaché. Ses os avoient une certaine mollesse; et à l'exception de ceux des mâchoires ils se laissoient tous couper au couteau. Une colonne osseuse vertébrale partoit de sa bouche, jusqu'au milieu du dos, où elle rencontroit à angles droits une colonne transversale, qui s'étendoit de part et d'autre jusqu'aux nageoires, d'où partoient deux autres colonnes, qui convergeoient vers la queue. »

Notice sur les caves froides d'Hergishwyl dans le Canton d'Underwald, près de la base orientale du Mont-Pilate et des bords du lac de Lucerne, lue à la Société Helvétique des Sciences naturelles siégeant à Schaffhouse, par le Prof. Pictet, l'un de ses Membres.

J'EUS l'honneur de lire à la Société, il y a deux ans, dans la session de Bâle, un Mémoire sur les glacières naturelles qu'on trouve dans le Jura et dans les Alpes, tant sur celles que j'avois visitées que sur celles dont plusieurs naturalistes ont fait mention et que je n'ai point vues. Au nombre de ces cavités, dont la température est si singulièrement froide, et se maintient telle pendant l'été, De Saussure avoit parlé de celles qui existent à Hergishwyl dans le canton d'Underwald, non loin de la base orientale du Mont-Pilate; je ne les connoissois point, et je me suis prévalu, tout récemment, d'une circonstance qui m'amenoit à Lucerne, pour les visiter. Je vais rendre compte à la Société de ce que j'y ai remarqué.

Je partis de Lucerne le 22 juillet à cinq heures du matin par un beau temps, le vent étant au nord, mais foible. Je me rendis en voiture par une jolie route en plaine, jusqu'à Winkel, petit village au bord du lac, au fond d'une baie du bras méridional du lac de Lucerne, qui s'avance dans le canton d'Underwald et se termine à Stanstadt et Alpnach. On ne met que demi-heure, au trot des chevaux, de Lucerne à Winkel. Là nous primes un bateau pour aller à Hergishwyl

petit village au bord du lac, et auprès duquel sont les caves en question. Deux rameurs nous y transportèrent en demiheure. Cette portion des bords du lac de Lucerne est éminémment pittoresque, et mériteroit seule, une visité des amateurs du paysage.

Notre guide ne tarda pas à trouver dans le hameau, le propriétaires des caves froides, dont il a la clef, et qui vint nous y accompagner. On monte depuis le bord du lac par un sentier en pente douce à travers des vergers, en s'approchant du pied d'une montagne qui s'élève presque verticalement, et dont les couches, autant qu'on en peut juger au travers des broussailles qui les cachent en partie, sont presque verticales, jusques à une assez grande hauteur, où elles se montrent à-peu-près horizontales.

Ayant fait l'observation du baromètre au bord du lac, et à l'entrée de la première cave, elle me donna 104 pieds pour la hauteur de celle-ci au-dessus du lac.

En entrant dans la première, dès que la porte fut ouverte, nous sumes frappés de la froideur de la température. Le thermomètre, à un pied du sol, descendit à +2,5. En dehors il étoit à 13,5 R.

Cette cave n'est point une grotte naturelle; elle est revêtue de murs en pierres sèches; on y entre de plain-pied; elle est de forme à-peu-près carrée, d'environ dix pieds de côté. Nous y trouvames une provision de neige, que le propriétaire y dépose l'hiver, pour la vendre ensuite l'été à Lucerne. Elle étoit recouverte de branchages de sapin, et ne montroit aucuns signes de fusion.

A côté de cette cave, et un peu au-dessous, on en rencontre une seconde, tout aussi fraîche, et dans laquelle nous trouvames un nombre de baquets de laitage, qu'on y conserve, avec beaucoup de succès, pendant plusieurs jours. Enfin, à quelque distance de ces deux caves, en descendant vers le lac, on trouve encore une cave fraîche, que nous n'avons pas visitée.

Pendant mon séjour dans la première, je cherchai à reconnoître si sa fraîcheur pouvoit être occasionnée par quelque'
courant d'air, plus ou moins sensible, qui y arriveroît au
travers des interstices des pierres du mur sec qui forme la
paroi de la cave; mais je ne m'aperçus pas qu'il en existât aucun. J'aurois dû, pour le mieux découvrir, me munir
d'une chandelle allumée que j'aurois promenée dans divers
points de la cave, et qui m'auroit indiqué par l'inflexion
de sa flamme, de quel côté venoit le courant d'air froid,
mais je n'avois pas pris cette précaution. Quoiqu'il en soit,
en supposant ce courant foible, et disséminé sur toute la
surface du mur d'enceinte de la grotte, dans la partie qui
s'appuie contre le sol, il pouvoit fort bien exister sans que
je m'en aperçusse.

Nous demandames au propriétaire si ces caves étoient froides en hiver?— Au contraire, nous dit-il, elles sont chaudes. Cette réponse de la part d'un paysan qui, n'ayant pas de thermomètre, ne juge de la température que par la sensation, prouvoit seulement que les caves conservent une température à-peu-près constante en toute saison; car un local qui est à + 2,5, quand leur extérieur est à — 8 ou — 10, doit paroître chaud lorsqu'on y entre dans ces circonstances.

Quoiqu'il en soit de la cause, l'existence de ces caves froides d'Hergishwyl n'en est pas moins un fait avéré, et qui se rattache à celui des glacières naturelles qu'on trouve dans le Jura et dans les Alpes, et qu'on voudroit attribuer à la présence des neiges qui s'y entassent en hiver et s'y conservent en été. Indépendamment des circonstances locales de ces glacières, dans quelques-unes desquelles la neige ne peut pas entrer, nous avons dans l'une de celles d'Her-

gishwyl, au lieu de neige des baquets de lait; ces caves ne sont point dans une région naturellement froide; elles sont élevées d'une centaine de pieds seulement au dessus du niveau du lac de Lucerne, lequel n'est que peu élevé audessus de celui de Genève. La seule circonstance géologique qui puisse se lier avec le phénomène du froid localque présentent les caves, est leur emplacement vers le pied d'une montagne qui s'élève à-peu-près verticalement à une hauteur d'environ deux cents toises, et dont la stratification paroît presque verticale; cette stratification doit présenter à l'air qui la pénètre une quantité innombrable de surfaces, qui toujours humectées par les sources dont ces montagnes sont remplies, procurent une évaporation constante, laquelle rafraîchissant la colonne d'air la rend plus pesante et se fait descendre, ainsi rafraîchie, jusqu'au pied de la montagne, où elle arrive dans les caves, et y apporte toute sa fraîcheur. Et, plus la rupture d'équilibre de température est grande entre la colonne d'air extérieure, et celle qui est refroidie par l'évaporation dans l'intérieur de la montagne, c'est-à-dire, en d'autres termes, plus il fait chaud dehors, et plus le courant d'air descendant à l'intérieur doit être actif et rapide; ce qui explique le fait observé dans plusieurs de ces glacières naturelles, savoir, que la glace s'y forme en été.

ARCHITECTURE

### ARCHITECTURE CIVILE.

Principles of warming, etc. Principes de l'art de réchauster et d'aérer les édifices publics, les maisons des particuliers, les ateliers, les hospices, les serres, etc. et de construire les divers soyers, les chaudières, les appareils à chauster par la vapeur, les étuves; avec des éclaircissemens théoriques et pratiques appuyés de l'expérience; auxquels on a ajouté des observations sur la nature de la chaleur, et plusieurs tables utiles dans ses applications. Par Thomas Transcold, Ingénieur; auteur des Principes élémentaires de charpente, de l'Essai sur le ser de sonte, etc. Un volin-8,° avec neuf planches, au burin, et des gravures en bois dans le texte. Londres. Taylor; à la bibliothèque d'arechitecture. 1824.

## (Extrait):

A peine avions nous terminé l'extrait de l'ouvrage intéressant de Mr. Tredgold sur le fer de fonte, et en général sur la te-nacité des métaux (1), qu'une autre production, encore plus éminemment utile, du même auteur, nous fait reprendre la plume avec un nouveau plaisir, et nous dirions volon-

Sc. et Arts. Nouv. serie. Vol. 26. N.º 4. Aost 1824.



<sup>(1)</sup> Voy. p. 53 et 142 de ce volume.

tiers avec reconnoissance; car on doit savoir gré, et beaucoup de gré, à un ingénieur de renom, occupé de trèsgrandes entreprises, de consacrer comme le fait Mr. Tredgold, une portion considérable de son temps à populariset
des connoissances qu'il lui conviendroit mieux, sous tous
les rapports, sauf l'intérêt de la science et l'avantage du public, de se réserver à lui seul, que de les répandre de la
manière la plus active et la plus libérale.

« Les principes qui doivent diriger les applications du calorique entroient (dit l'auteur) pour une portion considérable dans le plan d'un cours d'études que je m'étois tracé; des circonstances accidentelles me conduisirent à pénétrer plus avant dans ces recherches, dont je ne voulois d'abord embrasser que la partie strictement nécessaire à un ingénéeur. Je trouvai si peu de secours dans les écrits publiés sur cet objet, que je fus obligé de recueillir moi-même tous les documens dont j'avois besoin, et d'en former peu-à-pen un corps d'ouvrage. Trouvant ensuite qu'il étoit peu d'objets plus susceptibles d'un intérêt général que ceux de cette classe, j'ai pris le parti de le publier; et dans le but d'en accroître l'utilité, j'ai cherché à le mettre à la portée de tous les lecteurs, en évitant, ou en renvoyant à des notes, les détails trop scientifiques pour la pluralité d'entr'eux. »

L'ouvrage est divisé en douze chapitres, dont nous indiquerons très-succinctement le contenu, pour qu'on puisse s'en former une idée générale; nous viendrons ensuite aux détails, en choisissant ceux qui nous sembleront mériter le plus d'intérêt.

Le premier chapitre traite des avantages et des inconvéniens des diverses manières de distribuer la chaleur; et après avoir exclu celles qui vicient plus ou moins l'air, et qui doivent être proscrites dans la pratique, l'auteur réduit ces procédés à quatre, c'est-à-dire, par un seu ouvert; par la conduits de chaleur, ou calorifères. Chacun de ces procédes est décrit et examiné dans ce chapitre. Le second, roule sur le combustible et sur son effet dans la production de la chaleur. On y trouve des remarques sur les variétés de la houille (le combustible le plus employé en Angleterre), sur leur composition, et sur le mode de traitement que chacune exige, relativement à la nature de ses parties constituantes. On examine ensuite les autres combustibles d'usage, tels que le bois, la tourbe, le charbon, et le coak (houille charbonnée). On déduit de cet examen des données d'expérience. On indique les moyens de mesurer les effets d'un combustible donné, selon le but particulier qu'on se propose.

Le troisième chapitre traite des effets de la vapeur bouillante appliquée à la distribution de la chaleur, et de la quantité de combustible nécessaire pour produire un degré donné de chaleur dans un appartement. On expose et l'on adapte à la pratique, les lois du refroidissement, et l'influence des surfaces sur cet acte. On en tire des règles pratiques, et d'une application facile pour proportionner la surface des conduits à vapeur à l'espace à réchauffer; comme aussi pour mettre en proportion convenable le combustible et la surface de cas conduits qu'il doit réchauffer.

Le quatrième roule sur la ventilation, et les causes de la déperdition de la chaleur. On estime la quantité de renouvellement nécessaire pour conserver à l'air des appartemens, sa pureté et sa parfaite respirabilité. On indique les moyens de se le procurer. On examine aussi la ventilation, et la perte de chaleur dans les serres chaudes, et on relève, à cette occasion, plusieurs notions erronées sur les circonstances qui produisent ces divers effets. On traite aussi du renouvellement de l'air dans les hôpitaux, les infirmeries, etc.

et des causes qui rendent souvent les procédés ordinaires peu efficaces.

On traite dans le cinquième chapitre, de la construction des chaudières destinées à produire la vapeur; de leurs foyers, et de leurs dépendances. On étudie les circonstances qui tendent à diminuer la consommation du combustible, la fumée, et à rendre, en général, les appareils de combustion aussi simples qu'efficaces.

Dans le sixième chapitre on décrit l'appareil de distribution de la vapeur; on examine la forme, la surface, les emboîtemens, etc. des tuyaux et vases qui lui donnent passage; comme aussi les moyens de la contenir dans les canaux conducteurs, de manière qu'il s'en perde le moins possible avant qu'elle soit arrivée à sa destination.

On applique, dans le septième, à divers cas qui se présentent dans la pratique, les principes exposés et développés dans les précèdens chapitres. On expose la manière de réchauffer et de renouveller l'air dans les appartemens, les églises, les écoles, les théâtres, les manufactures, et les maisons de travail.

Dans le huitième, on fait les mêmes applications aux hôpitaux, aux maisons de température uniforme, etc.

On traite dans le neuvième, de la construction des poêles propres aux serres chaudes de toutes sortes, et des proportions de conduits de vapeur, de chaleur, et de ventilation, qui conviennent à ces divers établissemens, d'agrément, ou d'utilité.

On s'occupe dans le dixième de la construction et des proportions des foyers, des grilles, et des feux libres ou ouverts; on indique les moyens de renouveller l'air dans les localités chauffées par ces procédés. On traite dans le dixième, de la dessication par la vapeur; de la construction des séchoirs à étuves, soit propres aux grandes manufactures, ou pour l'usage des particuliers; on donne dans ce dernier cas la description d'un séchoir à l'usage d'une famille.

Dans le douzième et dernier chapitre, l'auteur donne une exposition succinte de ses propres idées sur la nature du principe calorifique. Elles diffèrent à quelques égards de toutes celles qui ont été émises jusqu'à présent.

L'ouvrage renserme huit Tables destinées à faciliter l'application des principes posés dans l'ouvrage; elles sont éclaircies par des notes.

Les planches sont supérieurement gravées; et indépendamment de leur explication dans le corps de l'ouvrage, on trouve en regard de chacune son développement détailé, usage qui devroit être adopté dans tous les ouvrages qui traitent d'objets techniques.

Celui-ci fournira matière à plus d'un extrait. Nous nous bornerons aujourd'hui à celui du premier chapitre, qui renferme des considérations générales sur les moyens de distribution de la chaleur.

Bacon a dit que de toutes les forces de la nature, la chaleur est la première; soit qu'elle s'exerce sur les œuvres de la nature elle-même, soit sur les produits de l'art (1).

« De tous les arts (dit l'auteur), que la Bonté Divine a mis à la portée de l'homme, celui de produire et de distribuer la chaleur est l'un des plus précieux. Privée de cette faculté, la condition de l'homme sur cette terre ne seroit



<sup>(1)</sup> It is certain, that of all powers in nature, heat is the shief; both in the frame of nature, and in the works of art.

Bacon.

guères supérieure à celle des derniers d'entre les animaix. Cette force ajoute partout à nos jouissances, mais plus encore dans le climat froid et variable de l'Angleterre que nulle part ailleurs; aussi l'art d'employer avantageusement la chaleur, y a-t-il été étudié avec attention, cultivé avec talent; et pratiqué par des hommes d'une habileté peu commune; toutefois il offre encore un assez vaste champ à des recherches profitables, dans les combinaisons possibles d'un égal degré de sûreté, de propreté, et de bien-être, avec plus de salubrité et d'économie qu'on n'en a obtenu jusqu'à présent dans les divers procédés en usage.»

L'auteur pose en principe, que tout procédé destiné à procurer de la chaleur dans les appartemens doit être tel qu'il n'occasionne aucun changement chimique dans les corps calorisères, et que, par conséquent, il ne detériore en aucune saçon l'air qu'on y respire. Il saut donc, ou que ce procédé, produise une température limitée, et insérieure à celle qui provoque l'action chimique; ou que s'il la dépasse et s'il décompose l'air respirable, les produita de cette décomposition soient entraînés au-dehors.

Il regarde comme prouvé, qu'une température qui ne dépasse pas le terme de l'eau bouillante et qui n'est pas accompagnée d'humidité, ne provoque aucune décomposition des substances animales, végétales ou minérales capable de détériorer l'air en contact avec ces matières. On peut donc les employer, sans inconvénient, chauffées à ce degré, pour réchauffer l'air d'un appartement.

L'action des cheminées ordinaires offre un exemple du serond procédé; la combustion, qui a lieu dans leur foyer, décompose l'air, qui est l'un des agens de ce procédé chimique; mais l'air décomposé n'entre point dans l'appartement, il monte dans le tuyau de la cheminée, avec les autres produits de la combustion. Un corps chauffé communique sa chaleur à l'espace environnant, de deux manières; par contact successif avec l'air ambiant, et par royonnement.

Ce dernier mode de propagation, qui s'exerce avec une rapidité extrême, réchauffe très peu l'air que le calorique traverse, mais il agit très-sensiblement sur les corps solides. C'est ainsi, par exemple, que le soleil nous réchauffe; c'est l'effet du rayonnement, que nous éprouvons en nous approchant d'un brasier ordinaire; il réchauffe peu à peu les parois et les matières solides d'un appartement, et celles-ci rayonnent à leur tour dans ce même local, et communiquent aussi à l'air, par leur contact, la température qu'elles ont acquise (1).

L'auteur s'élève d'entrée contre tout système calorifère qui tendroit à procurer dans un appartement une température ou trop élevée, ou trop uniforme. Il considère cette uniformité comme étant contre nature; il en appelle aux plantes elles-mêmes, qui végètent moins bien dans une température uniforme que lorsqu'elle est variée, dans certaines limites.

Le réchaussement par chaleur rayonnante ne peut avoir lieu que sur une petite échelle; et il est borné par cette condition inhérente à sa nature, que son esset diminue comme le carré des distances au soyer augmente. Il expose aussi

<sup>(1)</sup> Il ne fant pas perdre de vue un principe que Rumford a mis dans la plus grande évidence; c'est que l'air ne se réchausse gueres que par le centact immédiat de ses molécules avec le corps chaud, et proportionnellement à la fréquence de ce contact. Et comme il se dilate à l'instant où il se réchausse, et qu'il s'élève à l'instant par sa légèreté acquise, il est remplacé de suite par de nouvel air; et cette circulation est le mode principal de son réchaussement (R).

aux dangers d'incendie, aux inconvéniens de la fumée, etc. ce procédé est donc inadmissible lorsqu'il s'agit de réchausser horizontalement un grand espace.

Il faut donc recourir aux procédés de réchaussement par l'intermède de l'air qui reçoit sa chaleur du contact avec des corps chauds. Ce contact peut s'opérer dans l'espace même à réchausser, ou bien dans un lieu séparé, et situé plus bas que le niveau de cet espace. L'auteur annonce une présérence du premier de ces moyens sur le second, lequel entraîne un réchaussement de l'air à une température trèsélevée et qui peut l'altérer.

Il regarde la vapeur houillante comme le véhicule le plus approprié au réchauffement intérieur des surfaces destinées à réchauffer l'air par leur contact extérieur. Il attribue la première idée de ce procédé au col. W. Cook en 1745. La première patente pour l'emploi de ce procédé fut accordée en 1791.

L'eau chaude elle - même peut être employée avec avantage dans le même but (1). Mais dans la combinaison des deux agens on a un procédé plus efficace et plus économique,

Si l'on passe par-dessus l'inconvénient d'exposer l'air qu'on réchausse (et qui doit charrier sa chaleur) à une température beaucoup plus élevée que l'eau bouillante, les calorisères, ou poèles à tuyaux de chaleur, sont encore le procédé le plus éminent calorisque. Mais il saut, en quelque sorte, un bâtiment, ou du moins un endroit exprès, au-dessous de l'appartement pour y établir le poèle calorisère. Mais l'auteur pros-

<sup>(1)</sup> Nous avons vu dans la petite ville de Chaudes-Aigues (Aveyron), une source abondante d'eau presque bouillante, qu'on fait circuler dans beaucoup de maisons, où elle remplit des réservoirs faisant fouction de poèles pendant l'hiver (R).

crit ce procédé et ne veut pas que l'air à chauffer soit jamais en contact avec une surface qui dépasse le degré de l'eau bouillante.

Les poëles ordinaires sont dans ce cas. La combustion qui a lieu dans leur intérieur, réchauffe, il est vrai, cet intérieur considérablement au-dessus de cette température, mais l'air qui est en contact avec lui s'échappe avec la sumée, et n'entre point dans l'appartement; la faculté conductrice, très-lente, de la matière du poêle, fait que sa surface n'acquiert qu'une température voisine de l'eau bouillante, et qu'ainsi l'air de la chambre ne se gâte point en se réchausfant par contact avec cette surface.

Le réchauffement par la vapeur, circulant dans un systême de tuyaux métalliques appropriés, a cet avantage particulier pour les serres chaudes, qu'on peut à volonté, en ouvrant un robinet, faire arriver dans la serre la vapeur, en nature, laquelle, en se condensant, fournit aux plantes une rosée tiède, extrêmement favorable à la végétation. Ce procédé est en usage actuellement dans de grands établissemens d'Horticulture à Londres et dans ses environs. Une de ses propriétés les plus caractéristiques est de distribuer, avec la plus grande promptitude, la chaleur aux distances les plus considérables. Dans les serres de MM. Lodiges, par exemple, que cite l'auteur, la chaudière qui fournit la vapeur est à 800 pieds de distance de l'extrémité des conduits que cette vapeur parcourt avec une incroyable rapidité. Mais ce procédé doit être préparé, et employé par des personnes intelligentes; sinon il peut fort bien ne pas réussir.

Cette considération fait revenir l'auteur au procédé des poêles ordinaires, avec de très-longs conduits horizontaux, lorsqu'il est question des terres chaudes. Il faut que les matériaux de ces constructions soient choisis avec grand soin, et qu'on prenne toutes les précautions nécessaires pour empêcher que les produits de la combustion ne s'échappent dans la serre. Lorsque la sumée qui parcourt les conduits est arrivée à une distance du soyer telle que sa température n'est plus que celle de l'eau bouillante, et au-dessous, on peut alors achever de la conduire dans des tuyaux de ser, qui sont meilleurs conducteurs que la brique, et laissent arriver dans la serre la chaleur qui, avec d'autres conduits seroit perdue. Il faut que la cheminée de ces poèles soit assez élevée, asin que le tirage sorce bien décidément l'air chaud à circuler dans les conduits horizontaux (1).

<sup>(1)</sup> Lors même que le conduit final ascendant de la fumée est assez long, le tirage a souvent grand peine à s'établie dans un système de tuyaux plus ou moins horizontaux lorsqu'ils sont froids, et qu'on allume le poèle. On le décide facilement (et une fois commencé, il se continue et s'accélère de lui-même) en pratiquant au tuyau métallique, qui fait cheminée, un léger coude horizontal vers le bas, qu'on ouvre et ferme à volonté par un couvercle. Là, on allume une feuille de papier, ou une poignée de paille, dont la flamme monte dans le tuyau, qu'on referme de suite. Le tirage s'établit incontinent, et ne cesse plus, tant que les conduits sont chauds. Cette addition se nomme une amorce en terme de poèliers (R).

# HYDRAULIQUE.

Description des procédés en usage a Edimbourg pour éteindre les incendies; extraite d'une lettre au Prof. Pictet (avec fig.)

Edimbourg, 2 Juillet 1824.

Ma.

- .... «VEUILLEZ permettre que je vous fasse part de quelques procédés que le hasard m'a mis à portée de voir employer ici (à Edimbourg) pour éteindre les incendies, et qui me semblent favoriser singulièrement, soit l'arrivée de l'eau avec abondance, soit le service des pompiers qui la font jaillir sur le foyer brûlant. »
- » La semaine dernière, à minuit, un incendie éclata dans un quartier très-populeux, (la grande rue de la vieille ville) chez un marchand de liqueurs spiritueuses. Ces liquides, éminemment combustibles, s'étant enflammés, donnèrent au feu une grande activité; et les étages supérieurs au magasin furent consumés avant l'arrivée des pompes, dont, soit dit en passant, le nombre ne me semble pas proportionné à l'étendue de cette grande cité. J'arrivai là vers huit heures du matin; deux maisons de High street, contiguës à celle déjà consumée, et deux ou trois toits de celles de Parliament-square, étoient en seu; l'allarme étoit générale, surtout pour le sort des vieilles maisons de ce côté de la place, et pour celles qui descendent à Com-gate. Il n'y avoit que

trois pompes, en tout, pour attaquer un si vaste foyer; et, au premier abord, je craignis de revoir là, en miniature, la catastrophe de Moscou; mais, ces pompes agissant sans la moindre interruption, à raison de la manière dont l'eau leur étoit fournie, se trouvèrent, à mon grand étonnement, suffisantes, et le feu sut éteint à midi. Je veux essayer, à l'aide des figures ci-jointes, accompagnées d'une explication, de vous donner une idée de ces procédés si efficaces; elles ne sont qu'imparsaitement dessinées; et n'ayant pas pu prendre des mesures absolues, je ne réponds pas de l'exactitude des proportions; mais elle n'est pas de rigueur. »

# Description des figures.

- Fig. 1. Grand tuyau de ser de sonte qui sert à alimenter les sontaines des maisons, et qui parcourt toutes les rues de la ville. A, ouverture sermée par un bouchon à vis, et qu'on ouvre au besoin avec une cles commune à toutes les ouvertures semblables.
- Fig. 2. Espèce de fontaine mobile qui s'adapte par le moyen d'une vis à l'ouverture A de la figure 1. B, robinets. C, pas de vis qui s'adapte à tous les boyaux de cuir de toutes les pompes à feu. D, boyau, qui sert à conduire l'eau dans le corps de la pompe à feu, et qu'on alonge à volonté. E, grande cuve qui sert à remplir les sceaux à la main. F, espace compris entre le pavé et le grand tuyau. G, niveau du pavé de la rue.
  - Fig. 3. Trois échelles qui s'adaptent par le haut à une petite galerie de deux pieds de diamètre A.
  - Fig. 4. Les trois échelles dressées, à la hauteur de 25 pieds environ; on y voit le pompier qui dirige le jet de la pompe.

A, crochets de ser, pour donner plus de solidité à la machine (1).

- · Fig. 5. Bec en cuivre, long de six pieds environ, pour diriger le jet; il porte un robinet A.
- Fig. 6. Petite porte en ser, au niveau du pavé, qui couvre l'ouverture (F de la sig. 2) du grand tuyau. Des orisces semblables sont places à cent pas environ les uns des autres, et tous susceptibles d'être ouverts par des cless parfaitement semblables. Tous les pas de vis, cless, tuyaux, etc. s'accordant exactement, la première pompe qui arrive s'établit, et l'eau y entre de suite en abondance.

<sup>(1)</sup> La largeur des rues d'Edimbourg, (les principales du moins,) fait qu'on ne peut pas se placer sur les maisons visà-vis pour dominer le feu avec les pompes, et rend par conséquent, la triple échelle très-utile.

: :

### MÉTÉOROLOGIE.

Annostatic ascent, etc. Ascension aérostatique, accompagnée d'observations météorologiques, exécutée à Islington, près de Londres, le 17 Juin 1824. Par Mr. Graham et le Capit, Braurox. (Philos. Mag. Juin 1824).

Les ascensions aérostatiques n'offroient plus, depuis longtemps, qu'un spectacle de pure curiosité, toujours frappant, mais sans profit pour la science, lorsque récemment, deux amateurs, et physiciens instruits, se sont réunis dans une expédition de ce genre qui pût apprendre quelque chose. Ils se sont munis des instrumens nécessaires pour leur indiquer, à chaque observation, la hauteur absolue de la couche d'air dans laquelle ils se trouvoient, sa température, et son état hygrométrique. La loi du décroissement de la chaleur de bas en haut dans l'atmosphère, n'est pas encore bien connue, et on sait de quelle importance est cet élément pour le perfectionnement de la mesure des hauteurs par le baromètre.

La manœuvre préparatoire sut différente de celle usitée jusqu'à présent; on substitua aux perches ordinaires, dont la présence et l'élévation entravent plus ou moins le départ, un simple échaffaud, élevé de cinq pieds, et sur lequel étoient exclusivement admis des aides intelligens et exercés qui tenoient en main une demi-douzaine de cordes attachées au filet qui enveloppoit l'hémisphère supérieur du ballon,

et qui les lachoient simultanément à mesure que le ballon en se remplissant tendoit à s'élever. Lorsqu'on le jugea suffisamment plein, on suspendit promptement à ces cordes par des agraffes d'acier, un grand cercle, de matière flexible mais solide, qu'on maintint attaché à la plate-forme par quatre fortes couroies. Douze hommes aidoient encore à fixer le ballon pendant qu'on suspendoit le char des aéronautes au cercle mentionné.

Les voyageurs avoient espéré partir le matin; mais l'incertitude du temps les força à renvoyer au soir. Et même à cette époque, le vent étant encore assez fort et par bouffées, lorsqu'ils eurent pris place dans le char suspendu, les aides tirèrent de côté le ballon aussi loin des arbres et des maisons que l'étendue de la plate-forme put le leur permettre; et saisissant un instant de calme où l'appareil étoit à-peuprès vertical, ils le lâchèrent tous ensemble, et l'aérostat s'éleva majestueusement dans l'air. Il étoit 6 heures 5 min.

Le baromètre étoit, sur la plate-forme, à 29,8 pouces (angl.), le therm. à 66 F. (14 \(\frac{4}{5}\) R.), l'hygromètre à 17 (1). Les aéronautes ont dit que rien ne pouvoit donner une idée de la beaute du spectacle qui s'offrit à eux au départ. Le ballon leur paroissoit stationnaire, ils n'éprouvoient pas la plus léger mouvement; mais les objets leur sembloient s'enfoncer au-dessous d'eux. Ils voyoient distinctement la métropole et ses entours jusques dans les plus petits détails; pas un carré, pas une rue, pas un édifice ne leur échappoit, ils voyoient la foule ramassée sur toutes les places, ils entendoient ses cris de joie; et comme, pendant les deux ou trois premières minutes, les objets plus ou moins élevés

<sup>(1)</sup> Nous ignorons de quel hygromètre il s'agit. Ce n'est surement pas celui de De Saussure, et on a lieu de le regretter (B).

l'étoient encore relativement au ballon, l'église de St. Paul et les collines des environs de Londres, offroient une perspective dont l'effet étoit très-agréable.

A 6 h. 8' 30", hauteur 2304 pieds; Th. 46 (6 \* R.) hyg. 15° au sec; le ballon se trouve précisément au-dessus du pont de Waterloo; le spectacle des navires de toute dimension dont la rivière est couverte, et qu'on distingue un à un, est très-curieux; mais on est déjà assez haut pour que tous les mouvemens de terrain ayent disparu et que la contrée ne présente plus que l'aspect d'une carte topographique admirablement dessinée.

A 6 h. 12' barom. 25,5 pouc. hauteur 4128 pieds; therm. 45 (5 ? R.) Les aéronautes traversent un léger brouillard, qui pourroit bien n'être que les sumées de la capitale. Ils sont alors directement au-dessus du pont de Vauxhall.

Le ballon entre dans un courant d'air qui le conduit doucement vers le nord, ce mouvement produit chez les voyageurs une légère sensation de vertige et de mal de cœur. Dabord après (il étoit 6 h. 15') ils entrent dans un nuage. Barom. 23,3; hauteur 6240 pieds. Th. 39 (3 ; R.) Hyg. 20° au sec.

Jusqu'à ce moment on avoit pu tout distinguer; les arbres, les maisons, les navires, tout avoit longueur et largeur, mais nulle hauteur; les grandes routes paroissoient des sentiers, de couleur orange; les champs de blé sembloient rayés de lignes d'un vert vif; les haies étoient plus épaisses et de couleur plus foncée.

Lorsqu'on eut dépassé la couche de nuages, dans laquelle on n'avoit pas éprouvé d'obscurité sensible, le spectacle devint totalement différent; on ne voyoit jusqu'aux limites de l'horizon qu'une immense étendue semblable à une vaste mer, sur laquelle s'élevoient, cà et là des masses de formes très-variées et imposantes. Le soleil qui dardoit ses rayons de la voûte céleste, d'un bleu d'azur, doroit de la manière

la plus resplendissante tous les sommets des nuages amorcelés en façon de montagnes. Rien ne peut égaler la magnificence de ce tableau; on voyoit encore une légère conche de vapeurs au zénith; et partout où quelques solutions de continuité dans les nuages inferieurs laissoient apercevoir la-plaine, ces échappées ainsi encadrées, faisoient l'effet le plus pittoresque.

A 6 h. 20' Barom. 21,6 p. haut. 7872 pieds, on entendit un coup de canon, qui ne fut suivi d'aucun roulement ni écho. Le ballon changea alors de direction, entrant dans un autre courant d'air. Les aéronautes éprouvèrent dans les oreilles une sensation et un tintement desagréables, qui commença à leur entrée dans la couche de nuages, et ne cessa plus dans tout le voyage. Ils essayèrent inutilement de s'en préserver en mettant du coton dans leurs oreilles.

A 6 h. 26' Barom. 20,2; hauteur 9216 pieds, on entendit un autre coup de canon. — Les nuages étoient alors à une grande distance au-dessous des aéronautes; on les voyoit rouler les uns sur les autres et prendre toutes les formes imaginables, et des couleurs vives et variées, dues à l'action oblique des rayons solaires.

A 6 h. 31'. Barom. 19,5 p. haut 9888 pieds. Therm. 32 (o R.) Hyg. 25 au sec. Mr. Graham invita son compagnon à lâcher un pigeon; l'oiseau partit à l'instant, décrivit, en descendant, deux ou trois cercles, et s'élança dans l'une des ouvertures que laissoient les nuages. On sut ensuite qu'il étoit arrivé à 9 h. à son pigeonnier dans White conduit house, à Londres.

Le ballon avoit alors atteint une hauteur que Mr. Graham jugea ne pouvoir être dépassée qu'en jetant du lest, ce qui auroit eu l'inconvénient de rendre la descente et l'ancrage plus difficiles. Et comme il étoit évident qu'il n'y

Sc. et Arts. Nouv. série. Vol. 26. N.º 4. Août 1824. X

auroit rien de plus à voir en s'élevant plus haut, à 6 h. 40', le barom. étant à 19,2 p. la hauteur 20171 pieds; le therm. à 32 (0 R.), et l'hyg. à 31 de sécheresse, il ouvrit doucement la soupape, et le ballon commença à descendre lentement.

A cette grande hauteur (d'environ 2 milles) on entendit un coup de canon. Jusqu'alors Londres avoit toujours été en vue, sauf lorsque les nuages y mettoient obstacle; et le ballon n'avoit pas paru changer beaucoup de place, sauf en hauteur; mais, de ce moment il prit un mouvement rapide vers le sud; et dilaté par l'action solaire, le gaz commença à s'echapper par la soupape de sûreté.

A 6 h. 42'; barom. 19,5 p. haut. 9888 pieds, therm. 31, (-0,3 R.) on put apercevoir la contrée. La Tamise paroissoit un petit ruisseau, mais très-brillant par la réflexion des rayons solaires. Cette scène, quoique belle, étoit inférieure en magnificence à celle qu'avoient offert les nuages, vus de haut en bas.

L'expérience de Mr. Graham, et ses opérations conduites avec beaucoup de sagacité rendirent la descente si douce et si graduée, qu'on ne pouvoit découvrir si l'on montoit ou si l'on descendoit, qu'en jetant hors de la nacelle des fragmens de papier argenté, dont le mouvement, ascendant en apparence, indiquoit la descente de l'aérostat.

A 6 h. 51', barom. 22,3; haut. 7200 pieds; therm. 38 (2 \(\frac{1}{2}\), R.); hyg. 23° au sec, on s'approchoit des nuages; on y entra \(\tilde{6}\) 6 h. 55', barom. 24,0 p. haut. 5568 pieds. Ils offroient l'apparence d'un brouillard blanc et épais, qui s'élevoit rapidement.

A 6 h. 56', harom. 24,5, haut. 5088 pieds, le ballon entra dans un autre courant d'air et prit un mouvement lent gyratoire. Les nuages devinrent plus épais et plus foncés en couleur; et leur présence causoit une sensation désagréable d'espace vague, sans rien sur quoi l'œil pût se reposer. Le

son de la voix des aéronautes leur sembloit réciproquement plus soible que lorsqu'ils s'étoient trouvés au-dessous ou audessus de cette couche de nuages. Ils n'éprouvoient, d'ailleurs, aucune oppression ou difficulté de respirer.

A 7 h. o', barom, 25,0 p. hauteur 4608 pieds, on se trouva au-dessous des nuages; et un nouveau courant d'air redonna à l'aérostat un mouvement gyratoire.

A 7 h. 3', barom. 26,3 p. haut. 3:68 pieds, les objets redevinrent très-distinctement visibles; les moutons paroissoient autant de points blancs sur le vert des prairies; on auroit pu facilement les compter.

Mr. Graham laissa alors descendre son ancre attachée à un cordeau de 160 verges (480 pieds) en donnant en même temps à son compagnon de voyage les instructions necessaires à leur sûreté commune dans l'acte de descendre à terre.

A 7 h. 7', barom, 28,3 p. hauteur 1440 pieds, therm. 50 (6 R.) hyg. 22, les aéronautes commencerent à apercevoir les inégalités du terrain; la vîtesse de leur descente leur paroissoit d'autant plus grande qu'ils distinguoient mieux les objets environnans. Ils virent qu'on s'empressoit de toutes parts de courir vers le lieu où le ballon paroissoit devoir toucher terre; l'ancre, après avoir traverse une haie ne tarda pas à mordre dans les branches d'un chène, ce qui fit arriver la nacelle à terre avec beaucoup de violence; les voyageurs évitèrent le choc en se tenant suspendus par les bras au cercle qui terminoit le ballon par le bas, et en soulevant leurs jambes. Le ballon se releva promptement, de toute la longueur du cordeau; mais l'ancre tenant ferme, et plusieurs personnes venant à l'aide, les deux voyageurs, après avoir éprouvé encore trois secousses successivement moins violentes. sortirent de la nacelle dans un champ de Mr. Wilkes, dans

X ·a

la paroisse de Tandridge, à un mille de Godstone et vingtdeux de Londres, à 7 h. 8 min.

Les voyageurs furent accueillis avec beaucoup de civilité par la foule qui s'empressoit autour d'eux : le ballon vidé, sa nacelle et les instrumens de physique employés dans l'expédition furent réunis dans une voiture sans avoir souffert le moindre dommage. On lâcha un second pigeon pour porter à Londres la nouvelle du retour sans accident. Il n'arriva que le lendemain matin. Les aéronautes furent rendus chez eux dans Oxford-street le soir même à onze heures.

REMARQUES. Dans le calcul abrégé des hauteurs déduites des observations barométriques, on a estimé à 96 pieds la valeur moyenne de chaque ligne de mercure; évaluation qui diminue plutôt qu'elle n'augmente les hauteurs réelles (1).

Contre l'attente des voyageurs, ils trouvèrent l'air de plus en plus sec à mesure qu'ils s'élevoient davantage, excepté à la hauteur de 2304 pieds, où il parut plus humide de deux degrés; mais au plus haut point de leur ascension il étoit de 14 degrés plus sec que dans la plaine (2).

<sup>(1)</sup> La longueur moyenne de la colonne d'air correspondante à une ligne de mercure, entre les extrêmes des hauteurs barométriques de 29,8 pouces au départ, et de 19,2 au point le plus élevé, est réellement de 105,3 pieds anglais, c'est-à-dire, plus grande de 9 pieds \( \frac{3}{10} \) que celle supposée. La méthode indiquée a, d'ailleurs, le grand défaut de supposer uniforme une progression assez rapidement croissante, et d'augmenter ainsi les hauteurs conclues dans la partie inférieure de la colonne d'air, en diminuant, au contraire, celles qui répondent à la partie supérieure. Ainsi, on ne donne ici que 10171 pieds pour la plus grande élévation à laquelle les aéronautes sont parvenus, d'après ieur observation barométrique de 19,2 pouces; tandis qu'elle a été réellement d'environ 12341 pieds, sauf la correction pour la température de la colonne d'air (R).

<sup>(2)</sup> Nous avons insisté à plus d'une reprise, dans ce Recueil,

On avoit pris une boussole, mais elle fut inutile; elle tournoit par les plus fégers mouvemens de la nacelle.

Il n'est ni désagréable ni effrayant de regarder depuis la nacelle les objets environnans qui ne se trouvent pas immédiatement au-dessous; mais l'acte de fixer ceux ci, (par exemple le grapin suspendu) pendant plus de quelques secondes, fait tourner la tête.

Lorsqu'on eut atteint la plus grande hauteur, on éprouva la sensation du froid; mais elle se dissipa des qu'on commença à redescen l're.

Lorsque le capit. Beausoy eut quitté le char, il eut occasion de se servir de son mouchoir. Cet acte produisit dans ses oreilles un bruit tel que l'auroit fait un coup de pistolet, et il éprouva le même effet chaque sois qu'il essaya de se moucher dans toute la soirée.

On doit rendre toute justice à Mr. Graham sur la manière judicieuse dont il conduisit toutes les opérations relatives à l'ascension et à la descente, en conservant toujours seulement ce qu'il falloit de lest pour adoucir le premier choc au retour du ballon à terre, comme aussi pour ne laisser sortir du gaz que la quantité nécessaire pour rendre

sur ce phénomène, signalé d'abord par Deluc, et confirmé ensuite par nombre d'observateurs; de la plus grande sécheresse, relative et habituelle, des couches supérieures de l'air, quoique celles-ci soient le réceptacle constant des vapeurs aqueuses qui s'élèvent du sol, se montrent ensuite, on ne sait pourquoi, en nuages, et se résolvent finalement, on ne sait encore pourquoi. en pluie plus ou moins abondante. Tant qu'on n'aura pas le secret de ces transformations, on saura bien peu de chose en météorologie (R).

la descente uniforme, et le mettre en état de choisir le lieu d'abordage, en donnant la facilité de remonter à l'instant, s'il n'étoit pas convenable.

Le gaz hydrogène employé étoit loin d'être pur, il n'étoit que de 2 : sois plus léger que l'air commun.

Voici les dimensions principales de l'appareil.

| Diamètre de la soupape                | 19 pouces       |
|---------------------------------------|-----------------|
| Hauteur du ballon,                    | 63 pieds.       |
| Son diamètre                          | 37 <del>-</del> |
| Poids du ballon et accessoires,.      |                 |
| Lest, grapin, corde, instrumens.      | 107             |
| Les deux aeronautes                   | 294             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                 |

Total. .... 632

#### ARTS INDUSTRIELS.

UEBER DIE GEWINNUNG, etc. De l'extraction du sel par le moyen de la sonde, surtout dans les rapports de ce procédé avec les intérêts de la Suisse.

(Traduction.)

L'EXTRACTION abondante du sel dans quelques parties de l'Allemagne méridionale voisines de la Suisse, procurée surtout par l'usage de la sonde, a permis à plusieurs Gouvernemens de fournir à leurs ressortissans cette denrée de première nécessité, sans préjudice notable aux intérêts du fisc. L'appareil éminemment utile auquel on doit cet avantage

n'étant point généralement connu, nous allons décrire avec détail celui de ce genre qu'on emploie à Dürrheim dans le grand Duché de Bade, et à Eglisau, sur le Rhin, entre Zurich et Schaffhouse.

La pièce essentiellement active de la sonde est un ciseau de ser, long de douze à quinze pouces, dont le tranchant, aciéré et trempé, a une largeur de trois et demi à quatre pouces, selon la dimension qu'on veut donner au trou de la sonde. Son extrémité supérieure porte une vis mâle, (Schraubengewinde) à laquelle on adapte la première des tiges de la sonde (Bohrgestänge) on ajoute à celle-ci successivement d'autres tiges, à mesure qu'on pénètre plus avant. Les tiges sont de forme carrée, à arêtes émoussées, de manière que leur section présenteroit un octogone à côtés inégaux. Leur longueur, à Dürrheim, est de dix pieds, et de quartorze à Eglisau; leur grosseur, d'un demi pouce en carré, plus ou moins, selon que ces tiges sont plus voisines de l'extrémité supérieure, ou inférieure. A Eglisau, ces tiges sont de fer forgé; à Dürrheim, elles sont composées de lames de fer et d'acier, liées et soudées alternativement ensemble. A l'extrémité supérieure de la tige est une vis mâle à laquelle s'adapte la vis semelle (mutter-gewinde) qui termine, au bas, la tige suivante, en montant. L'extrémité supérieure de la tige, sur une longueur d'un pied, est un peu plus grosse que le reste, de manière à former un renflement, dont on verra tout-à-l'heure l'usage.

Indépendamment des tiges, de la longueur indiquée, toutes égales, on en emploie d'autres, de longueurs inégales, mais d'ailleurs semblables aux premières; on les nomme ajoutoirs (Aussatz-stücke); leur longueur est de un, deux, et trois pieds, et elles font le service de fractions de tiges, soit au commencement de l'opération, soit dans ses diverses périodes, jusqu'à ce que le trou ait une prosondeur correspon-

dante à l'emploi des grandes tiges. L'extrémité supérieure de la tige de la sonde porte le nom de Krückel, (par lequel nous la désignerons); c'est un barreau de fer, long de deux pieds, percé en haut de deux anneaux à angles droits, traversés par deux bras de bois qui forment comme une poignée, à la sonde, par laquelle on la fait tourner sur ellemème pendant le travail, ainsi qu'on le verra ci-après; le krückel porte à sa partie inférieure, un écrou, par lequel on le visse à la partie supérieure des tiges de la sonde.

L'usage de l'appareil comporte deux opérations différentes; l'une destinée à faire descendre la sonde, et à la retirer; l'autre, pour la faire travailler. Nous décrirons d'abord la première.

A l'endroit où l'on veut employer la sonde, on commence par creuser une sosse de six à huit pieds de prosondeur; ou bien, s'il saut pénétrer plus avant pour atteindre la roche dure (ainsi qu'on a dû le saire à Dürrheim) on creuse un petit puits de mine (Schacht) au sond duquel on établit perpendiculairement un tuyau de bois, d'environ cinq pouces de diamètre, qui s'élève de quelques pieds au-dessus du sol. Au-dessus de l'orisice supérieur de ce canal, et à une certaine hauteur répond, bien verticalement, la gorge d'une sorte poulie sur laquelle passe une corde qui se roule sur le cy-lindre d'un treuil, que sait tourner une roue concentrique, garnie à sa circonsérence, de chevilles par lesquelles des ouvriers-manœuvres la sont tourner, soit en montant sur ces chevilles, soit en les tirant à la main. Il y a deux de ces treuils à Eglisau.

A l'extrémité de la corde est attaché par un anneau un barreau de fer d'un pied de long (wisbel stück) dont l'extrémité insérieure porte un écrou auquel on adapte successivement la vis supérieure de chaque tige, à mesure qu'elle arrive à l'emploi. Lorsqu'il s'agit de faire entrer la sonde

dans le trou, l'un des ouvriers, placé sur un échafaudage permanent, visse l'extrémité supérieure de la tige au withel stuck, un autre ouvrier (celui qui dirige la poignée de la sonde) (krackel führer) visse le ciseau à la partie inferieure de la première tige à ensoncer, puis on la fait descendre dans le tuyau de bois jusqu'à ce que son renslement se trouve répondre à l'orifice du juyau, sur lequel reposent deux branches de ser mobiles, horizontalement, et à charnière, en forme de pinces. Lorsque ces branches sont réunies, elles laissent entr'elles une ouverture circulaire assez grande pour laisser passer librement la tige, mais non son renslement supérieur. Dès que ce renslement arrive au niveau de l'orifice, le krückel führer ferme la pince et l'assujettit dans cette position par un crochet (scheer-klammer) qui entre dans des trous pratiqués à cet effet dans l'un des bras de la pince. La tige se trouvant ainsi suspendue et fixement arrêtée, on dévisse le wirbel stück, on le soulève par l'action du treuil; on lui visse la tige suivante, et celle-ci à la tige dont l'extrémité supérieure se montre au-dessus de la pince; puis on ouvre celle-ci pour laisser descendre la nouvelle tige, qu'on arrête à son tour par la pince lorsque le renslement supérieur de la tige lui arrive; et ainsi de suite, jusqu'à ce que la sonde atteigne le fond du trou. Un arrêt (premse) adapté au treuil, modère le mouvement pendant que la sonde descend et que la corde se dévide. On visse et dévisse les tiges au moyen d'une clef qui embrasse de ses deux branches le carré de la tige.

Les mêmes opérations ont lieu en sens inverse lorsqu'il s'agit de retirer la sonde; et lorsque le trou a acquis une certaine profondeur, on ne dévisse les tiges que deux à deux afin de perdre moins de temps.

Pour mettre la sonde en action, on emploie un levier du premier genre saisant bascule. (Schwengel) C'est une forte poutre de chêne mobile sur un axe de ser horizontal, entre deux montans; le bras court de ce levier a deux pieds de long, et le long bras, de dix-sept à vingt-huit. A l'extrémité du premier est une gorge creusée en arc de cercle, qui a pour centre celui de l'axe de mouvement. Au haut de cette gorge est fixée une chaîne qui porte le barreau auxiliaire (withel stück) auquel est vissée la poignée de la sonde (hrückel). Lorsque les manouvriers abaissent le long bras de la bascule, son bras court soulève la sonde toute entière, d'une certaine quantité; et lorsqu'ils l'abandonnent, elle retombe par son propre poids (1), le ciseau attaque la roche, etc. Après chaque coup, le krückel-sührer monté sur un échaffaudage auprès de l'orifice du tuyau de bois, change un peu la position de la sonde en la tournant, à l'aide de la poignée, afin que chacun des coups successifs tombe sur des portions différentes de la surface attaquée par le ciseau; le tour entier se décrit en vingt ou trente coups. L'ouvrier a soin de tourner dans le sens où les vis de la sonde tendent à se serrer, et non à se desserrer.

Le krückel-führer n'abandonne jamais la poignée de la sonde; et lorsqu'il sent, par un tact que l'habitude procure, que la bouillie (schmand) amassée au fond du trou nuit trop à l'action du ciseau, on procède à nettoyer le fond. On fait cette opération au moyen d'une espèce de cuiller, ou écumoire (schmand-loffel). Elle est en laiton, ou en fer étamé, et doublé, de forme cylindrique; elle a trois pieds de long, et son diamètre est un peu moindre que celui du trou. Il est muni au bas, d'un fond, au milieu duquel est pratiqué un trou de deux pouces de diamètre, fermé d'une soupape qui s'ouvre de bas en haut. Sa partie supérieure qui est

<sup>(1)</sup> Moins celui du long bras, qui alors remonte (R)

ouverte se prolonge par une anse (gehange) qui se termine par une baguette de dix pouces de long, à laquelle ou visse une tige de ser de dix à quinze pieds, portée par le barreau auxiliaire, lequel est attaché à la corde du treuil. Lorsque la sonde a été retirée par le procédé indiqué, et que la dernière tige a été dévissée, on fait descendre la cuiller attachée à une tige, et celle-ci à la corde du treuil. Dès qu'elle a atteint le fond, un ouvrier la retire un peu à diverses reprises et par des secousses qui la laissent retomber brusquement, afin que sa soupape s'ouvre et laisse pénétrer, dans l'intérieur du cylindre, la bouillie qu'il doit extraire. Le poids de la tige contribue essentiellement à ce résultat. Lorsqu'on retire la cuiller, la soupape demeure fermée, tant par son propre poids que par celui de la houillie qui la charge. On la vide en haut, et on recommence l'opération jusqu'à ce qu'elle n'amène plus de bouillie. La cuiller dont on se sert à Dürrheim est munie de deux soupapes; ensorte que le vide de la cuiller est divisé en deux parties; la supérieure ne se remplit guères que d'eau, et comme cette eau est déjà un peu purifiée, on peut mieux juger, lorsqu'elle est salée, de la quantité de sel qu'elle tient en solution.

On arrondit de temps en temps le trou fait par la sonde, au moyen d'un instrument nommé busee. C'est un cylindre creux, très-court, qui s'élargit un peu vers le bas, et dont le bord inférieur est aciéré et tranchant; on lui adapte la tige de la sonde, et on le fait agir en descendant par son poids. Cet appareil produit l'effet de l'équarrissoir ordinaire, au moyen duquel on arrondit les trous faits dans les métaux.

(La fin au cahier prochain).

#### MÉLANGES.

Loss of the ship Fame, etc. Perte du navire la Renommée, consumé par l'incendie, peu après son départ de Bencoolen dans l'île de Sumatra. (Herald).

L'HISTOIRE naturelle vient d'éprouver une perte immense par l'incendie, corps et biens, du navire la Renommée, qui apportoit de l'Inde en Europe la plus riche collection imaginable d'objets appartenant aux trois règnes de la nature, recueillie pendant plusieurs années par le Gouverneur de Sumatra, sir Thomas Raffles, bien avantageusement connu dans le monde savant. Il raconte lui-même à un ami son désastre, et sa miraculeuse délivrance avec sa famille et son équipage, dans une lettre qui vient de paroître dans un journal anglais, et qui nous a semblé d'un haut intérêt; en voici la traduction.

« Nous nous embarquames de Bencoolen pour l'Angleterre ma famille et moi le 24 février, au point du jour, dans le navire la Renommée; le vent étoit favorable et tout nous promettoit un prompt et heureux passage. Le vaisseau étoit à tous égards tel que je pouvois le désirer; j'avois terminé toutes mes affaires; je me sentois sans reproche dans l'acquit de mes devoirs, et je regardois cette journée comme l'une des plus heureuses de ma vic. Peut-être y avoit-il de l'excès dans mon bonheur; aussi fut-il troublé, dès le soir même, par le plus terrible revers. Sophie (1) ve-

<sup>(1)</sup> Lady Raffles.

noit de se coucher, et j'étois à moitié déshabillé, lorsque nous entendimes tout-à-coup crier au seu! au seu! et dans cinq minutes les slammes parurent de toutes parts. Cherchant à reconnoître le soyer de l'incendie, je vis qu'il étoit précisément sous notre cabine. — A l'eau les chaloupes. — Où est Sophie? — Ici. — Les ensans? — Les voici. — Une corde. — Qu'on descende lady Rassles. — Donnez la moi, dit un matelot. — Je l'emporte, crie le Capitaine. — Vite les barrils de poudre à la mer. — On ne peut les atteindre; le seu est tout auprès. — Qu'on cherche l'abri de l'explosion. — Qu'on désonce les barriques d'eau. — A l'eau! à l'eau. — Où est sir Stamsord? — Saute dans la chaloupe Nelson, ne perds pas un instant. — A la mer! à la mer! — Fuyez à toutes rames l'arrière du navire!.....»

Tous ces ordres se succèdent bien plus vîte qu'on ne peut les écrire. — A peine eumes-nous quitté le vaisseau que nous vimes tout l'arrière en flammes; les mats et les voiles prirent seu, et nous cherchames, en saisant sorce de rames, à nous mettre, s'il étoit possible, hors de portée de l'explosion, redoutée à chaque instant. Les flammes sortoient de l'écoutille du centre; et, voyant que le Capitaine et une portion de l'équipage étoient encore à bord, nous retournames au navire, vers l'avant, côté où l'explosion pouvoit être moins à craindre; là nous vimes qu'on venoit de lancer à l'eau la seconde chaloupe, et qu'elle quittoit le vaisseau, Nous la hélames. — « Avez-vous tout l'équipage ? » — « Oui ; il ne manque qu'un homme » — « Qui? » — « Johnson, malade dans son lit. » — « Ne pouvons-nous pas le sauver? » - « Impossible! » (les flammes sortoient de l'écoutille). Dans cet instant, l'infortuné, peut-être dejà atteint par le seu, poussoit des cris lamentables; il parut sur le pont. - « Je vais le chercher, » dit le Capitaine. — On réunit les deux bateaux et on fait passer quelques hommes de celui du Capitaine, qui étoit surchargé, dans l'autre. Lui s'élance hardiment sous le beaupré, enlève le pauvre malheureux, et le soustrait à une mort inévitable. — « Ne manque-t-il personne? » — « Non, nous avons Johnson; tout est sauvé grâces à Dieu. » — A la mer! à la mer! force de rames; suyez le navire; sir Stamford cherchez des étoiles pour nous diriger. — On n'en voit qu'une seule en ce moment.

Nos deux chaloupes firent route de sonserve. Le Capitaine avoit heureusement avec lui une boussole de poche; mais nous n'avions de lumière pour y voir, que celle que procuroit le navire enslammé; nous estimions notre distance de Bencoolen, de 20 à 30 milles S.O.; et comme il n'y a pas d'abordage possible au sud de cette rade, notre seule chance de salut étoit la possibilité de la regagner. Le vaisseau étoit perdu sans retour, 'dévoré d'un bout à l'autre par les slammes; l'explosion de la poudre eut lieu ensin lorsque nous étions à l'abri des éclats; elle sut pour nous comme une sorte de soulagement. — La voilà, Dieu soit béni, sut le cri spontané de tout l'équipage. »

» Jugez de notre situation! la première alarme sut donnée à huit heures vingt min., et en moins de dix minutes le navire étoit tout en slammes. A huit heures et demie il ne restoit plus une âme à bord, et dix minutes plus tard on n'y voyoit plus qu'une grande masse de seu. »

» Ma principale crainte au premier moment, étoit le défaut d'embarcations pour tout notre monde; le temps avoit manqué, ou pour descendre la grande pinasse, ou pour faire un radeau; nous n'avions eu de disponible, que deux petites chaloupes, qu'on eut le bonheur de mettre à l'eau sans accident; et ce fut dans ces deux chétives embarcations ouvertes, sans une goutte d'eau, sans un morceau de pain, sans autre vêtemement que ceux que nous avions sur le dos au moment de la catastrophe, que nous nous confiames à l'océan

et à cette Providence qui venoit de nous sauver des flammes.

La pauvre Sophie, qui étoit déjà couchée, n'avoit emporté d'autre vêtement que sa couverture; elle étoit sans bas ni souliers; les enfans étoient tels qu'on les avoit sortis du lit et arrachés aux flammes qui déjà attaquoient les couvertures de l'un d'eux. En un mot, on n'avoit pu avoir que deux pensées.— «Peut-on sauver le navire? »— « Non. »— « Sauvons donc nos personnes, si nous le pouvons. »

» Pour tirer parti de quelque chose dans notre situation critique, nous employames le navire brûlant comme signal pour nous diriger du côté présumé de la terre. L'incendie dura jusque vers minuit, époque où le salpêtre, dont nous avions 250 tonnes à bord, donna tout-à-coup à la combustion une vivacité de lumière dont on ne peut se faire d'idée. L'horizon en fut éclairé jusqu'à la distance de 50 milles. La teinte bleue que cette lumière donnoit à tous les objets, et surtout à nos visages, avoit quelque chose de singulièrement lugubre. Cette combustion redoublée dura une ou deux heures, et se termina par une épaisse colonne de fumée. »

le temps de prendre leurs habits. J'employai les pans du mien à réchausser les pieds de Sophie; nous habillames de notre mieux les ensans avec nos cravattes. La pluie vint sur ces entresaites, mais heureusement elle ne sut pas longue. La nuit s'éclaircit ensin, les étoiles parurent; elles nous dirigeoient avec certitude, et notre équipage se conduisoit à merveilles et en hommes de courage. Ils ramoient sans intervalle, et la nuit nous parut bien longue; non pas que nos tribulations pussent se comparer à tant d'autres, que des marins ont supportées; mais la constitution délicate de Sophie, et la mienne propre, me persuadoient que nous serions incapables de soutenir pendant plusieurs jours, la faim, l'action du soleil, et les vicissitudes atmosphériques; con-

noissant d'ailleurs la rapidité des courans dans ces parages, je craignois sort qu'ils ne nous entraînassent au sud du port; et si nous avions ce malheur, nous étions perdus sans ressource.

Dès que le jour parut, nous reconnumes la côte, et l'île des Rats, ce qui nous redonna courage; et, quoique nous nous trouvassions un peu trop au sud du port, nous nous considérames comme presque délivrés; Sophie avoit supporté les fatigues de la nuit mieux qu'on n'eût osé l'espérer.

Cependant nous continuames à ramer de toutes nos forces: vers huit à neuf heures du matin nous découvrimes un bâtiment qui sembloit nous attendre dans la rade; on avoit aperçu depuis le port la lueur de l'incendie, et on avoit envoyé de tous côtés des embarcations à notre secours. La première qui nous atteignit nous présenta un véritable envoyé de la Providence, en la personne d'un Ministre de l'Evangile, l'un de nos missionnaires. Ils nous donnèrent de l'eau, et nous primes dans notre chaloupe le capitaine, en façon de pilote. Le vent étoit contraire pour nous rendre à terre, nous abordames le vaisseau en panne; on nous donna des rafraichissemens, et on nous mit à l'abri du soleil. Les forces de Sophie étoient à bout, et elle éprouvoit de fréquens évanouissemens. Enfin vers deux heures nous primes terre sains et saufs, et rien ne peut rendre les expressions. de sympathie, de pitié, et du plus sincère attachement par lesquelles chacun s'empressa de nous accueillir. S'il falloit des preuves en saveur de ma conduite dans la place qui m'a été confiée, je ne pourrois pas en produire de plus touchantes : et de plus honorables. Des larmes d'attendrissement couloient de tous les yeux; « Dieu soit béni! » (s'écrioit-on de toutes parts) « ils sont sauvés. »

» Nous sommes actuellement remis de nos fatigues, et occupés

occupés à nous procurer de quoi nous vêtir décemment. Je me mis au lit hier à trois heures après-midi, et j'ai dormi quinze heures de suite; Sophie a joui d'un repos presque pareil; et, sauf quelques meuririssures reçues dans la bagarre, et les restes de la fatigue, elle est aussi bien qu'une femme de santé délicate peut l'être après pareil évènement.

Ce que je perds dans cette conjoncture s'élève, au plus bas, à liv. ster. 20000, et je pourrois bien dire à 30000; La perte que je regrette surtout est celle de mes papiers et de mes dessins, en nombre très-considérable. J'avois recueilli des memoires et des documens originaux et précieux, suffisans non - seulement pour fournir à une histoité de Sumatra, mais pour celle de Borneo, et des autres îles de cet Archipel. J'avois aussi une description de l'établissement de Sincapore; l'histoire de ma propre administration; des grammaires, des dictionnaires, des vocabulaires de plusieurs langues de l'Inde; enfin, et ce n'est pas l'objet que je regrette le moins, une grande carte de Sumatra, que l'avois commencée dès mon arrivée en office, et dont je m'étois occupé presque exclusivement dans les six derniers mois de mon séjour. Ce n'est pas tout ; j'ai perdu toutes mes collections d'histoire naturelle; des porte-feuilles renfermant plus de mille dessins, et tous les précieux papiers et notes de mes amis Arnold et Jack. Enfin je puis dire qu'il existoit à peine un animal inconnu, oiseau, quadrupède ou poisson, ou une plante intéressante, que je n'eusse pas à bord. J'avois un tapir vivant, un tigre d'espèce nouvelle, de superbes faisans, etc. tous apprivoisés pour le voyage à notre navire étoit, sous ce rapport une véritable arche de Noé. Tout a péri; mais grâces à Dieu nous avons tous survecu à la terrible catastrophe, dont il s'est bien peu falle que nous ne sussions tous victimes.

Notre plan est de nous procurer le plus tôt possible un Sc. et Aris. Nous. série. Vol. 26. N.º 4. Août 1824. Y

autre vaisseau; et je crois que vous pouvez nous attendée dans le courant de juillet. Il y a quelque chance que le navire Lady Flora touche ici en faisant route pour l'Anzgleterre; il y a aussi dans la rade un petit bâtiment qu'on pourroit peut-être frêter en paquebot. J'ai un Capitaine et un équipage à ma disposition, 3

» Adieu! »

### TABLE DES ARTICLES

DU.

### VINGT - SIXIÈME VOLUME

de la division, intitulée : Sciences et Arts.

| mathématiques pures.                                            | ag. |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Division nouvelle de la ligne droite, par Mr. Voruz, Prof.      | • • |
| à Moudon                                                        | 3   |
| ASTRONOMIE.                                                     |     |
| Mémoire sur une nouvelle détermination de la longitude de       |     |
| Genève, par Mr. Gautier, Prof. d'astronomie                     | 7   |
| Parallaxe des étoiles fixes                                     | 8.4 |
| Coup-d'œil sur l'état actuel de l'astronomie-pratique en France |     |
| et en Angleterre, par Mr Gautier, Prof. d'Astr. (prem. act.).   |     |
|                                                                 |     |
| Observation de l'occultation de la planète Uranus par la lune,  |     |
| le 6 août 1824                                                  | 262 |
| PHYSIQUE.                                                       |     |
| Sur quelques phénomènes relatifs à la formation de la rosee     |     |
| sur les surfaces métalliques, par G. Harvey                     | 25  |

|                      |                  | nces électro-magnétiques et             |      |
|----------------------|------------------|-----------------------------------------|------|
| galvaniques, par     | R. Hare, Dr.     | M                                       | 87   |
| Phénomènes des cor   | ps flottans. Let | tre du Prof. Gillieren 1                | ogı  |
| Détails de quelques  | expériences sur  | la vitesse du son dans l'air,           |      |
| par O. Gregory,      | Prof             | . , , . , . , . , , , , , , , , , ,     | 64   |
|                      | MÉTÉORO          | LOGIE.                                  |      |
| Remarques sur les    | circonstances qu | ui accompagnent le dépôt                |      |
| de la rosée, par     | G. Harvey        |                                         | 85   |
| Abaissement remar    | quable du bar    | omètre. Lettre de Mr. A.                |      |
| D'Hombres Firma      | 18               | .,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 183  |
|                      |                  | ée d'observations météoro-              |      |
| logiques, exécut     | ée près de Lon   | dres, par MM. Graham et                 |      |
| le Cap. Beaufoy.     | . , . , , , , .  |                                         | 304  |
| Tableaux des observ  | ations météorole | ogiques faites au St. Bernard           |      |
| en avril, et à Ge    | nève en mai 18   | 324, après la page                      | 80   |
| Idem au St. Bernard  | l en mai , à Gen | ève en juin ap. la page 1               | 60   |
| Idem                 | juin ,           | juillet                                 | 142  |
| .Idem                | juillet ,        | août                                    | 326  |
| •                    | CHIM             | ir.                                     |      |
| De l'action du plati | ine sur les gaz. |                                         | 36   |
| Recherches sur le ti | itane, par Mr.   | Peschier, pharm                         | 43   |
|                      | -                | à la conversion des gaz en              |      |
|                      | -                |                                         | .92  |
|                      |                  | ses découvertes chimiques et            |      |
| sur le silicium e    | n particulier    | **:****                                 | 173  |
|                      | CHIMIR-PHARM     | ACEUTIQUE.                              |      |
| Du principe actif c  | ontenu dans la   | digitale pouprée, par Mr.               |      |
| Aug. Le Royer.       |                  |                                         | 103  |
|                      | рнузісо-мі       | CANTOUR.                                |      |
| Essai-pratique sur l | 1 1              | le fonte et sur celle d'autres          |      |
|                      |                  | (prem, extr.)                           | 53   |
|                      |                  | ales données utiles dans les            |      |
|                      |                  | ux arts industriels, par le             |      |
| même.                | •                |                                         | (42  |
|                      |                  |                                         | -, - |

## TABLE DES ARTICLES.

## SEOLOGIE.

| Discours sur l'histoire et les progrès de la géologie, par Mr.      |
|---------------------------------------------------------------------|
| L. Necker 106                                                       |
| Observations sur les dépouilles organiques contenues dans les       |
| cavernes, etc. qui mettent en évidence les effets d'un déluge       |
| universel. Par le Rév. W. Buckland 196                              |
| ART DE GUÉRIR.                                                      |
| Mélanges de chirurgie étrangère par une Société de chirurgiens      |
| de Geneve 214                                                       |
| HISTOIRE NATURELLE.                                                 |
| Considérations sur les fossiles et particulièrement sur les ammo-   |
| nites, par Mr. D'Hombres-Firmas 58                                  |
| Notice sur la Raie-Colossale, par A. Lamont, Esq 280                |
| Notice sur les caves d'Hergiswyl, dans le Canton d'Under-           |
| wald, par le Prof. Pictet 287                                       |
| ARCHITECTURE CIVILE.                                                |
| Principes de l'art de réchauffer et d'aerer les édifices publics,   |
| etc., par Th. Tredgold, ingénieur 291                               |
| HYDRAULIQUE.                                                        |
| Description des procédés en usage à Edimbourg pour éteindre         |
| les incendies                                                       |
| ECONOMIE INDUSTRIBLE.                                               |
| Voyage dans la Grande-Bretagne. Force commerciale de l'An-          |
| gleterre, par Ch. Dupin. (Prem. extrait)                            |
| Idem. (Sec. extrait)                                                |
| Mem. (Trois. et dern. extr.)                                        |
| ARTS INDUSTRIELS.                                                   |
| De l'extraction du sel par le moyen de la sonde. (Prem. extr.). 312 |
| mélanges.                                                           |
| Considérations sur la gymnastique, et lettre du Capit. Clias au     |
| Prof. Pictet sur ce sujet                                           |
| Perie d'un navire consumé par le feu 318                            |
| Erratum 160                                                         |
| Fin de la Table des Articles contenus dans le vingt-sixième         |
| polume de la partie intitulée : Sc. ET ARTS.                        |
|                                                                     |



Bibl. Univ. Sc. et Arts Vol. XXVI. Pl. 1.

# ROLOGIQUES

Faites au N647 toises) au-dessus du niveau de la Mer: de l'Observatoire de PARIS.

|                                                          |                       |             |                                                                                                                                                                                     | A                                                                                                                                                                                                                             | OUT 1824.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jours du<br>Mois.                                        | Phases de<br>la Lune. |             | TAT D                                                                                                                                                                               | U CIBL.                                                                                                                                                                                                                       | OBSERVATIONS DIVERSES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 8 2 2 2 1 Moyer Moyer |                       | Pouc 26. 27 | couv. clair. clair. clair. clair. clair. clair. couv. | idem. | Les blés noirs, semés tard et peu favorisémoar la température sont encore très-pare, et il y a peu d'espoir qu'ils puisse murir. Les regains sont foibles; les trèfies de l'année ne donneront pas de coupe; les pommes de terre plantées les premières souffrent. La sécheresse a nui à toutes les productions, même aux vignes: cependant les raisins sont avancés, et il ne tardera pas à y avoir des grains changés.  Déclinaison de l'aiguille aimantée à l'Observatoire de Genève, le 31 août 19° 9' no.  Température d'un Puits de 34 pieds le 31 août + 10, \$. |
| Broyen                                                   | nes.                  | 27.         |                                                                                                                                                                                     | , ,                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# OLOGIQUES

Faites ; aux mêmes heures que celles qu'on fait au

| JUILLET 1824.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVATIONS DIVERSES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AVIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MM. les Chanoines du Grand St. Bernard informés que de faux quêteurs se présentent trop souvent en leur nom dans les principales villes de l'Europe, désirent que nous réitérions iei, l'avis que nous avons déjà donné, c'est qu'ils ne quêtent qu'en Suisse.  La souscription pour les réparations de l'hospice a un but spécial et se continue chez les banquiers que nous avons indiqués. La quête qui s'est faite cette année à Turin en leur nom, avoit le même hut. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

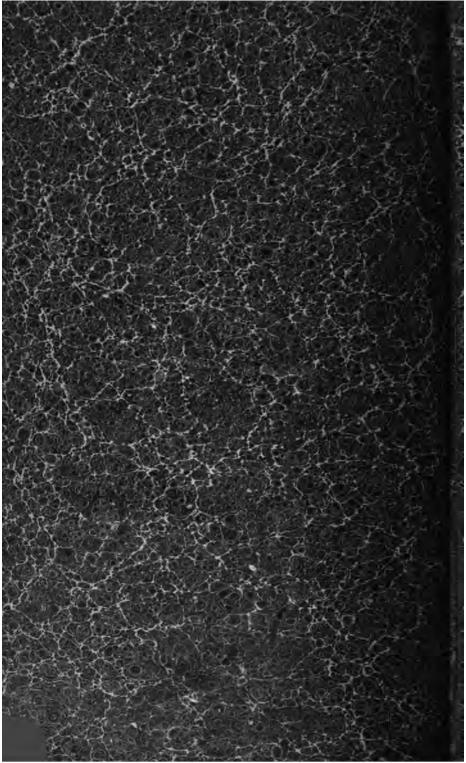

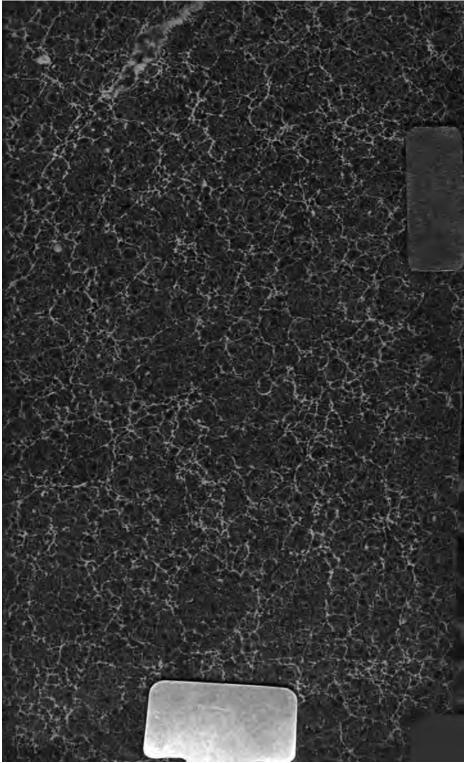

